

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

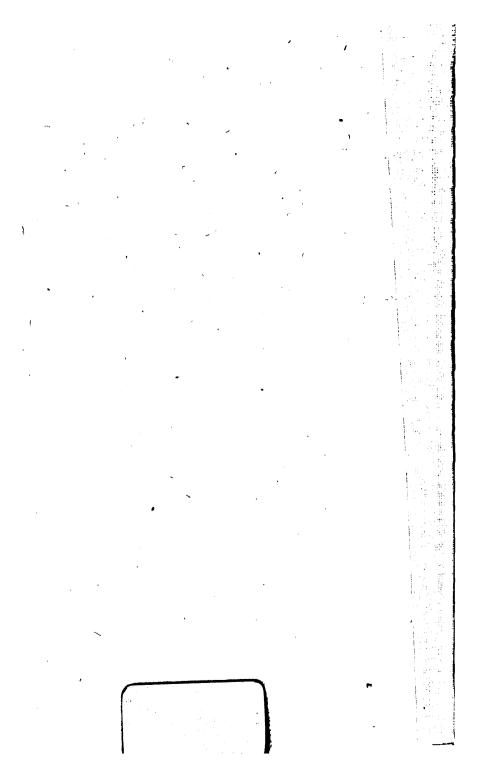

District Administration of the Control of the Contr 

٢.

. .

# NOUVELLES ANNALES DES VOYAGES

R T

DES SCIENCES GÉOGRAPHIQUES.

Neuvième année.

(AVRIL, MAI, JUIN 4827.)

TOME 34 DE LA COLLECTION.

Call Street

C. C. A. J. J.

DE L'IMPRIMERIE DE J. SMITH, RUE MONTMORENCY, Nº 16.

# NOUVELLES ANNALES DES VOYAGES

BT

## DES SCIENCES GÉOGRAPHIQUES,

#### CONTENANT

DES RELATIONS ORIGINALES INÉDITES;

DES VOYAGES NOUVEAUX DANS TOUTES LES LANGUES, TRADUITS, EXTRAITS OU ANALYSÉS;

DES MÉMOIRES SUR L'ORIGINE, LA LANGUE, LES MOBURS, LES ARTS ET LE COMMERCE DES PRUPLES;

ET L'ANNONCE DE TOUTES LES DÉCOUVERTES, RECHERCHES ET ENTREPRISES QUI TENDENT A AGCÉLÉRER LES PROGRÈS DES SCIENCES CÉOGRAPHIQUES;

AVEC DES CARTES ET DES PLANCHES,

PUBLIÈRS PAR

MM. EYRIÈS, DE LARÉNAUDIÈRE ET KLAPROTH.

DEUXIÈME SÉRIE.—TOME IV.

PARIS, LIBRAIRIE DE GIDE FILS,

RUE SAINT-MARC-PETDEAU, Nº 20.

1827.



# Parkette many to the first of

ţ

## **NOUVELLES ANNALES**

# DES VOYAGES

RT

DES SCIENCES GÉOGRAPHIQUES

## EXTRAIT

DU VOYAGE DE M. A.-W. KEPHALIDĖS

BN SICILE.

(SUITE.)

### Girgenti et ses environs.

Une des ruines les plus magnifiques de l'Europe est sans doute le premier temple dans l'angle de l'est, nommé ordinairement temple de Junon-Lucine. Il se montre majestueusement de loin sur la colline, lorsque l'on s'en approche en remontant le long de la vallée fertile. C'est de là surtout que l'on peut admirer l'effet prodigieux que produisent ces colonnes sveltes, isolées et dénuées de tout ornement. Ce temple, dont la lon-

3

gueur est de 52 pas et la largeur de 23, est moinsi grand que plusieurs églises; et cependant celle de Saint-Pierre, quand même elle aproit une meilleure façade, paroîtroit peu considérable, placée où l'est un édifiée si simple. Autant les anciens se sont constamment efforcés de donner a Texterieur la forme la plus belle et la plus pure, autant ils ont rarement conçu vive; ment la vie de l'intérieur. Le dessin de leurs plus **be**lles statues ne rend jamais l'expression pas $_{2}^{J}$ sionnée des têtes de Rapháel ni l'âme inexplicable des yeux des madones. Il paroît que l'où ne pouvoit se prosterner et prier que devant l majesté extérieure de ces temples grecs, et que jamais dans leur intérieur petit, resserré et sem blable à une prison, l'ame ne pouvoit s'élever, comme dans nos temples gothiques, avec leuns colonnes élancées et leurs voûtes aigues. Si le caractère saint de nos églises dépend surtout de l'obscurité magique que plusieurs écrivains attribuent aux vottes gothiques, de nuit profonde des temples parens, éclaires médiourement par des -lampes et par la lumière qui pénétroit quelquefois par la porte, devoit produire une implession beaucoup plus forte. Les anciens, de même que tous les paient, envelopphient d'une obscutité mystérieuse la partie la plus importante de leurs idées religieuses, ainsi que l'intérieur de leurs temples. On ne peut objecter que le pantheun

romain et d'autres rotondes semblables (1) étoient très-bien éclairés par le haut : les Grecs construisoient très-rarement des édifices de ce genre : un seul passage de Plutarque se peut, avec quelque vraisemblance, appliquer à une coupole (2). La lumière et la clarté sont, au contraire, le caractère du christianisme et de ses temples.

En dedans de la colonnade étoit bâtie la cella qui avoit la figure d'un parallélogramme, étoit entouvée d'un mur, épais et couverte d'un toit play; rée d'un mur, épais et couverte d'un toit play; mais comme, outre l'espace compris entre les poplonnes et cette cella, on avoit pratiqué dans, les parties antérioures et postérieures de gelle gei deux à trois petites subdivisions, id est évident que l'espace libre de la cella n'occuppit, pas le moitié de la longueur et de la largeur du temples son ensemble devoit par conséquent ressembler à une loge obscure et fort triste, quoiqu'il eut dans cet édifice, le plus grand de Girgenti, 25 pas de longueur sur 10 de largeur au plus. On sait que les sacrifices se faisoient dans le preuses du ves-

<sup>(1)</sup> Le temple des initiations, à Eleusis, avoit, dans sa partie supérieure, une ouverture pour la lumière (2παῖον). PLUTARQUE, Vie de Péricles, ch. 13 (28 de la traduction d'Amyot).

<sup>(2)</sup> Vie de Péricles, ch. 13 (29 de la traduction d'Amyot), au sujet de l'Odéon d'Athènes.

tibule; autrement la cella auroit été une cuisine d'une puanteur épouvantable. Du reste, tous les temples ne sont pas distribués de la même manière.

Les beaux monumens antiques de la Sicile avant été décrits plusieurs fois, nous nous contenterons d'en parler brièvement. Le temple de Junon-Lucine est placé sur un stylobate en plateforme construite en pierres immenses sans mortier; elle est aussi haute que le premier étage d'une maison ordinaire. Tous les temples ont six colonnes sur leur face, et treize sur leur profondeur, en comptant deux fois les colonnes des angles! Cest la proportion que les Grecs regardent comme la plus convenable. Il est singulier que l'architecte qui construisit à Rome le beau portique d'Agrippa, se soit écarté de cette règle en placant huit colonnes sur une rangée. On monte à l'entrée du temple par deux escaliers lateraux dont les marches sont très-hautes; car les anciens ne savoient pas en faire de commodes. De chaque côté de la porte du temple on voit la cage de deux escaliers qui menoient au comble de l'édifice; il étoit, ainsi que les péristyles, couvert d'un toit plat au-dessus duquel s'en elevoit un second un peu anguleux, comme on le voit encore au temple de la Concorde; ce toit supérieur étoit percé d'ouvertures qui donnoient du jour dans le comble, et aidoient à monter

dans cet intervalle. La cella est coupée postérieurement par un mur, de sorte qu'elle n'a nulle communication avec le petit espace qui est parderrière: sans doute une entrée particulière y conduisoit du côté opposé à la cella: c'étoit peut-être le sanctuaire. Le temple étoit ceint d'un mur: on distingue encore, devant l'entrée principale, de grands soubassemens semblables à des rangées de banquettes, et auxquels mènent de côté des passages particuliers; c'étoient sans doute des siéges pour le peuple réuni en grand nombre dans certaines solennités. Les treize colonnes du côté du nord sont intactes.

Le temple de la Concorde, qui est le plus voisin, ayant éte consacré à saint Grégoire, est presque entier; il n'y a de moderne que les murs de la nouvelle cella et quelques parties du toit; celles-ci sont en arcs brisés, ce que les anciens ne connoissoient pas. Du reste, cet édifice est en tout semblable au précédent.

Le troisième temple, celui d'Hercule, est un amas confus de ruines colossales entourées de buissons que la nature y a plantés. Les débris du temple de Jupiter, le plus grand de l'antiquité, suivant le témoignage de Diodore de Sicile, sont en meilleur ordre. On distingue très-bien la plateforme et les soubassemens énormes qui supportent la cella. On sait qu'il ne fut jamais achevé; car les Carthaginois le détruisirent lorsque l'on

alloit y poser le toit. La longueur de 150 pas s'accorde assez exactement avec celle de 340 pieds que lui donne Diodore de Sicile: ainsi, édifice dont la longueur n'égaloit que la moitié de celle de Saint-Pierre, de Rome, transportoit l'antiquité d'étonnement, et cependant son aspect ne devoit pas être aussi imposant que celui de plusieurs temples moins grands; car la forte dimension de ses colonnes gigantesques, réunies entre elles par des murs, no devoit pas produire une impression aussi vive que si elles eussent été libres. Elles formoient extérieurement un demicercle de 20 pieds de tour qui était saillant hors du mur; un homme pouvoit, comme l'assure l'historien sigilien, se tenir debout dans une cannelure. Du côté de l'intérieur du temple, les colonnes étoient carrées comme des pilastres de 12 pieds de diamètre: nous leur trouvames cinq pas; ce qui ne diffère pas sensiblement de la mesure ancienne.

Les ruines du temple s'étendent à plus de 50 pas à l'ouest de l'emplacement qu'il occupoit. Diodore, qui ne lui donne que 60 pieds de largeur, paroît n'avoir voulu parler que de l'intérieur du temple; car cette dimension ne seroit nullement en proportion avec la longueur, puisque ordinairement la largeur est presque la moitié de la longueur; et, de plus, on reconnoît, à la vue scule, que le temple étoit large de 60 pas.

par conséquent de plus de 1 20 pieds, ce qui convient passablement à la longueur, longueur de 2011 2011

Le temple avoit intérieurement trois nefachacune large de, 20 pas : on les distingue encore, Ces colonnes, dont la hauteur de 120 pieds égale, celle de la colonne trajane à Rome, supportoient des géans en guise de cariatides t comme on en trouve encore des restes, le peuple appelle cet édifice le Temple des Geans. On pour roit demander en effet, si ces debris gigantesques ne sont pas plutôt, des, restes, d'un bas-relief « du côté priental du temple, représentant le nombat des géaus pantre les disux. D'ailleurs ces ruines doivent avoir subi de très grands changemens; il est probable que la plupart des blocs de pierre ontjeté emportés a sansi celas da plate-forme du milieu ne seroit pas aussi débarrassée; jadis il devoit y avoir plus de ruines qu'aujourd'hui le long des côtéss le môle du port de Girgenti d été construitavec dia epartie de ces raines. .!.. 100 00

On voit encore des portions de la muraile, le long de laquelle s'étendoient les quatre temples; elle étoit en partie construite en pierres, en partie creusée dans le tocher. On a pratiqué dans son massif des sépultures absolument semblables aux columbaria; avec cette seule différence que deux onvertures, se trouvant à côté l'une de l'autre sous la grande voûte en demi-cercle, ont la forme d'un carré long, et sont si larges, qu'elles

peuvent recevoir des corps tout entiers: ainsi, elles ne servoient pas simplement, comme les columbaria, à conserver des cendres: c'étoient donc de véritables tombeaux. On voit plus loin, dans ces murailles, les restes d'une ancienne habitation qui étoit peut-être une caserne; à peut de distance, il y a un puits ou réservoir à moitié comblé; il a absolument la forme d'une bouteille à gros yentre et à cou long et étroit.

Un conduit, dont l'embouchure a la hauteur de deux hommes et n'a que la largeur du corps humain, a été creusé à travers le centre de la montagne sur laquelle étoit autrefois Akragas: on veut que ce soit une issue de l'égout de Pheax, que les Agrigentins, après la victoire d'Himère, firent construire par les prisonniers carthaginois, et nommerent d'après l'architecte qui a donné le plan de l'ouvrage. Il servoit d'aquéduc; présentement encore l'eau ruisselle par ce canal, qui n'a d'ailleurs rien d'extraordinaire; et, comme plus loin il se rétrécit encore, il ne peut entrer en comparaison avec les égouts de Rome. Puisque Diodore vante les canaux de Pheax comme quelque chose de prodigieux, il faut supposer que ce que l'on en voit n'en est qu'un petit embranchement, et que les plus considérables sont détruits. On pourroit même admettre comme certain que le conduit actuel n'appartient pas aux temps anciens, mais qu'il n'a été

fondé que dans le moyen age par les Sarrasins, qui creusèrent aussi dans la montagne des conduits près de fameuses sources de pétrole, puisque Diodore dit expressément que les canaux de Pheax étoient construits en pierres de taille. Il conduit l'eau dans une vallée très-escarpée, qui, de même que plusieurs autres, coupe l'emplacement d'Akragas; car cette ville doit avoirété bâtie sur un terrain très-inégal, et presque impraticable pour les voitures.

A peu de distance, on rencontre encore des antiquités insignifiantes; par exemple, tout près du conduit, une maison dont le soubassement est neut-être antique; dans une plaine couverte aujourd'hui de riches champs de blés, de figuiers et de caroubiers, des blocs de pierre qui appartiennent, dit-on, au forum d'Akragas, ce qui pourroit bien n'être pas dénué de vraisemblance. parce que cet espace uni devoit être l'unique dans la ville; plus loin, sur la colline voisine, les ruines d'un temple que l'on attribue ordinairement à Vulcain; mais la colline, nommée d'aprèsce dieu, étant au-delà de l'Akragas ou Drago, et comme elle étoit sans doute surmontée du temple de sa divinité, il est présumable que ce temple étoit celui d'un autre dieu, peut-être celui de Castor et Pollax, qui avoient un sanctuaire dans ce canton; d'ailleurs on ne voit de ce temple que

deux colonnes très-frustes; un joli jardin occupe l'emplacement de la cella.

Sur'le penchant de la colline de Minerve, on reconnoît sans peine le soubassement carré d'un: temple qui, suivant la tradition, étoit consacré à Gérès. Mais les traces du temple de Jupiter Atabyrius, sur cettememe colline, sont encore moins visibles j'il në vaut guère la peine de chercher des: antiquités de co genre. Le tombeau de Theron, ou du moins la ruine que l'on montre avec cette designation, n'est guère plus importante. Cepetit mur, qui h'a nul mérite comme moireau d'architecture, ne peut être tout au plus qu'un reste chétif de ce monument, qui, suivant le révit de Diodore. étoit extraordinalrement grand, et qui, durant le siège de la ville par les Carthaginois, fut frappé de la foudre. Quelques personnes croient que c'est la sépulture du cheval d'un vainqueut. Une des curiosités de Girgenti sont les sonres de petrole dont Pline et Solin ont fait mention ! Un tetranger ner doit pastegretter la course qu'il faut faire pour y aller; car on traverse une valle charmante. A la five droite de l'Akragas, au-dessons della colline de Vulcain, on voit couler deux sources qui formento deux petits reservoirs. Le premièr a environ vingt-cinq pieds; l'autre, iune vingtaine de pieds de circonférence. Leurs eaux vont se mêler à celles de llakrages : le sont les

bassins sur lesquels, suivant le récit de Pline, l'huile surnageoit. Quand nous visitames ces sources, le soleil étoit déj à caché par les collines de l'ouest, de sorte que nous ne pumes voir l'huile surnager; ce qui, d'après le récit de notre guide, est très-facile à remarquer à la surface du petit bassin, lorsque le soleil luit. Nous fumes donc d'autant plus surpris d'avoir l'oderat frappe d'une odeur de pétrole, ce qui nous convainquit complétement de l'existence de cette substance. Les Sarrasins, qui restèrent maîtres de cette ville jusqu'en 1086 qu'elle fut prise par Roger, firent creuser à une des sources une galerie dans le rocher, espérant probablement y trouver une mine d'huile.

Après avoir passé l'Akragas, on arrive dans une vallée étroite et entourée de montagnes, où, selon l'opinion commune, étoit situé le grand vivier que les Agrigentins firent construire aussi par les Carthaginois faits prisonniers à la bataille d'Himère. Diodore raconte, dans ses onzième et treizième livres, que c'étoit un réservoir qui avoit sept stades de circonférence et vingt coudées de profondeur, et que l'on y fit couler des eaux de ruisseaux et de fontaines. Cet historien n'indiquant pas l'emplacement de ce vivier, et disant seulement qu'il étoit hors la ville, on se demande si ce lieu, audessous de la colline de Vulcain, sur la rive gauche de l'Akragas, ne faisoit point partie de la ville, puisque le coteau sur lequel la muraille mé-

ridionale d'Agrigente se prolongeoit à l'ouest vers l'Akragas, aboutit encore à la rivière au-dessous de cette vallée; celle-ci est si inégale et si étroite. au'il est impossible d'y supposer un réservoir de sept stades; il faut donc le chercher plus loin dans la plaine plus basse, qui est encore assez près de la ville pour que l'eau puisse y être conduite; mais on ne peut s'attendre à en retrouver le moindre vestige, puisque Diodore raconte que les Agrigentins ayant négligé l'entretien de ce réservoir, il s'étoit comblé peu à peu et avoit disparu avec le temps. Le conduit creusé dans le roc dont on voit encore des traces, peut bien être de construction plus moderne, du moins Diodore ne parle pas d'aquéduc; il est très-vraisemblable qu'on l'alimentoit avec les eaux de l'Akragas et de la petite rivière qui s'y jette, et qui n'a pas toujours existé dans l'antiquité.

A sept milles de Girgenti est le singulier volcan boueux nommé la Maccalouba. Nous fimes cette course avec deux guides, traversant les collines, et, les vallées qui s'étendent au nord-ouest de Girgenti, et sont parées d'amandiers superbes dont les branches étoient couvertes de fruits. Nos guides, remarquoient avec quel plaisir nous les contemplions: ilsen cueillirent sans façon, et nous les donnèrent, comme si c'eût été un bien commun.

Bientôt la route s'écarte du grand chemin, tourne à l'ouest, et traverse des landes désertes et

incultes et des cullines arides; la beauté du pays sage l'la fertilité du sol sont disparues soudaines ment. Ces contrastes ne sont pas rares duns cette ile étonnante. Le volcan est une colline haute d'environ trois cents pieds, de forme afrendie et plate par dessus, absolument nue, et converte d'une boue seche qu'elle a successivement vomiv. ce qui donne à l'ensemble un aspectitifiete et désagréable. An lieu d'un seul cratère i il y en a qué avantité innombrable de petits. La colline est converte de petits las coniques formés parila bosies et terminés par un pelit cratère, rempli d'eau boneuse, qui jette sans cesse des bulles d'air comme si elle bouilloit, quoiqu'elle soit absolument froide. Le plus grand de ces petite voluins tiont plusieurs sont de la dimension d'une tage pinière, avoit environ quinze pas de circonschemes son cratère, rempli d'eau, semblat asser profond. er crible de petites cavités qui étoient pout-aux des volcans éteints. Quand la dernière éruption eut lieu en 1811, tous ces petits volcans furent en . activité; les colonnes de boue s'élevorent maprès de dix pieds de haut, la collène et le canton voisin eprouvérent des sécousses violentes. On ne dechirre dans cette cau boucuse ni odeur ni chet de soufre ; on in aperçoit qu'une quantité de spath calcaire. Le plateau du sommet de la colline q près de 356 pas de diamètre. 12 . Dipiding soridma. Ba Tevenant, la chaleur du solcilétoitibudlante

entre des montagnes arides; mais nous nous retrouvâmes bientot au milieu de helles campagnes couvertes de riches moissons. Nous y vimes un paysantahourer la terre avec une charrue si grossièrement faite, qu'on pouvoit la croire semblable à celles dont se servoient les Cyclopes si Homère ne nous suroit expressément qu'ils étoient absolument étrangers à l'agriculture. Du reste ce que le prince des poètes dit des Cyclopes, semble pouvoir s'appliquer aux Siciliens de nos jours: « Pleins de confiance envers les dieux, ils ne sement aucune plante, et pe labourent point la terre : dans ces lieux, l'arge, le froment, la vigne qui, chargée de grappes, donne un vin délicieux, croissent naturellement, sécondés par les pluies de Ju-\*piter. \* En effet, ce paysan fut le seul que, durant notre sejour dans l'île, nous vîmes occupé à labourer la terre. Sa charrue consistoit en trois morceaux de bois, formant le cep, l'aage et le sec ; c'est l'araire de la France méridionale et de l'Italie.

Combien on doit regretter de ne pas trouver dans les auteurs anciens si peu de notions surces et détailées sur Agrigente, une des plus belles colonies granques, qui, à l'époque des aplus grande apleadeur, à neu près 400 ans ayant J. C., comptoit plas de 20,000 citoyens votant dans les assemblées publiques, 200,000 étrangers confedérassements en y comprenant les esclayes, les

étrangers établis, les femmes et les oufrins; plus de 800.000 habitans! Jamais cette ville extraordi naire ne se montra cisive dans la prospérité ville fut ferme et courageuse dans Victortune : Arries loppée dans presque toutes les catastroplies de l'He, elle éprouva des changemens multiplies dans la forme de son gouvernement, ne resta nas étrangère aux grands événamens, et s'oppose la première à la tyrannie des Carthaginois. La Strib Art redevable des trophées de la giorieuse jourhée d'Hîmère, non seulement aux talens de Gelon: mais surtout à l'activité de Théron et auxochures des Agrigentins. Des défaites sanglantes n'anégni tirent pas cette ville; plusipurs fois, aprel des dévastations affreuses, elle se releva florissante. Ses flottes n'égaloient pas celles de Syracuse, engore moins celles des Carthaginois, dominateurs des mers; mais ses navires marchands, richenient charges, rapportoient chez eun des trespedimi menses, et surtout en portant les récultes altem! dentes des champs de leur patrie aox estes de la Libre, non encore cultivée, rendoient Carthage tfibutaire. Toutes les commodités, tous les abrémens de la vie durent dpuc être le partage de cette ville; nous seriolis cependant tentés de jel voquer en doute ce que les anciens historiens racontent à ce sujet, si les dimensions colosiales du petit nombre de ruines qui se sont companyes. depuis deux mille inna, rinktete la riolenée: de la

destrucaida pet di la fécondité prodigique de la may titre, ne nous garantissoient la végité, de ces gégits. "Erreffet, en l'an 404 avant J. C. Hamiloar, ayant pris Agrigante, en voya comme trophées à sa patrie wae quantité immense d'ouvrages magnifiques des arts : mais le caractère serme des Agrigentine ; donte la prospérité , la richesse, l'abondance alavoient pu paralyses l'energie, n'en est que plus digue de notre estime. Il se manifesta, surtout de la manière la plus honorable, à la dernière catastrophe de cotte malheureuse ville. Appès ayolik durant plusieurs mois, opposé un courage inéhmodable di la puissance prépandérante de Carthage; ; : trabis par leurs troppes naires in di abandonnés, par leurs alliés; cafas contrainte par la famine, ils résolutent . commi les Plancéens, de quitter les murs de leur patrie nintât hue de courber la tête sous le jour des Cathagingis. Plusiours préférèrent une mort palontaire à l'eaclarage chez l'étranger et à l'épale gration, et s'enserghirent sous les ruines, de leum maisons; les autres couvrirent en foule la route de Gela ; son vit de jeunes filles, elevées dans le mollesse et le luxe, supporter avec constance lux fatigueable cette fuite penible. Plus pard lorsque les Romainnis engraissèrent de la substance de le Sicile, ot qu'il me restoit presque plus rign d'Agris gentequeses averailles et ses temples are citoyens, rédults à un petit nombre, développèsent sprosp

reur caractère actif et haedi ploreque Merrin resolut étendre: une main rapace sur la statue d'illerente d objet d'une rénération religiouse pour toute la villo: Jounes of micros consurent aircrastness etch couns de bâton et de plazes, chamèthus la troupe du préteur remain. Du moins Cicéson attribue à Posserit récolant compagner des Astrinatios de mesure prodente de Rerras de faire sulever la Le Cameus est le m. .. . tiud akthabagaistitute : Les renseignement das anciens Muséuse sur la polition de cette villosontencoremoins nambadux que i qui concernant con chistoire. Il Voici le néaultat qu'ils pinéacatent :: Deux piatites divières à elaissided l'una de l'autre de trois quarte ida suilla, coulant presque parallèloment, et se jotant dans la mor de Libyaji genfesinajent l'enceinta d'Agrin mente. il acoidensale est l'Akragha qui donnaison. name dela villa: es de la collas e li lidappolin aujotico d'hui Drago, ou simplement Fiums di Girgettio Chathann embouchuroupe les Agrigentina a Micat education of port adopt it in a sease pas auionalibuide moindre: restiga, plantiera y papisan sistion : fait: diaphrofitre les sibudifiés de la sette. ha rivière orientale: éfoit il Houses maniourd'hui Nero : elle baignoit la partie orientalit d'Agrigente, ctilid krigger l'accidentale. Une grantis chaine, hague d'im demi-daille, s'étand de la men-vers l'intérieur pating des deux pôtes, le élèment entre ira dout fleuves une quantité de collines passabeiner rechtpies plet milite) dann kerparties beines lie tempischen der en tre l'Albragas et l'Hysédo éllés som bornées au mord paraine vallée profonition ellés som bornées au mord paraine vallée profonition elles et d'inne rivière del paire, et du sudy paraine qui s'et d'inne rivière del paire, et du sudy paraine qui se qui se profonige jusqu'à la mer ; elles som sa noitheur de cino: truis sout commissionnées en gloupes, à l'airest plante, de l'Albragas.

Le Camicus est le plus occidental; il a. à l'est. la cultime de Minerve; qui est au nord de celle de PAbraigus. Ceis deux dermièzes sont séphrées des deux autres plus orientales par une vallée qui va da mordiau siud. La plus septentrionale des deux collines de l'ess n'étoit sans doute pas habitée. prisque l'on n'y a pas trouvé de raines; la méridispale portoit la Neupolis d'Agrigente. Les senus des hauteurs voisines et contigués devoient naturellement se géunir dans la vallée qui sépare les trois: collines baignées par l'Akragas, de velles quile sont par l'Hypeas, et prendre leur chemin, à travels la plaine, vers la mer; ou bien, comme aujourd'hui, couler dans Makragas. Cette rivière se nomme Fiume di san Biugio: quoique les anciens n'en fassent pas mention, il n'est pas nécessaire de prétendre qu'il a une origine moderne; mais il est rraisemblable qu'il avoit jadis un cours différent. Lorsonvies Carthaginois, et plus tard les Romains, après avoir établi leur campedane la vallée méridionale entre la colline Akragus et a Neapolis,

voulurent le couvrir par un fosse, ils rassemblerent et condustrent dans l'Ahragas les éaux venant des collines, qui peut-être couloisnt dans la men.

Ainsi la ville d'Agrigente, proprement dite, étoit située sur les trois collides entre l'Akragas et le Piume San Blasio; savoir, le Camicus, la colline de Minerve et la colline Akragas. Cocalus et son protégé Dédale avoient d'abord bâti, sur le Camicus, un château qui avoit donné naissance à la ville; elle s'étoit de là étendue sur les autres collinés; aujour d'hui elle est de nouveau restreinte su Camicus.

### Caltanisetta.

Quoiqu'en allant d'Alcamo, aux ruines de Selinonte, nous eussions déjà traversé une partie de l'île, nous désirions en conneître l'intérieur plus en détail; nous prîmes donc le parti de nous diriger sur Castro-Giovanni, qui est au centre de l'île. En conséguence, le 4 mai, de grand matin. nous nous mîmes en route. Une foule nombreuse s'étoit cependant rassemblée autour de nous pour voir le spectacle singulier de notre départ. . Une partie de ces curieux nous accompagna jusqu'à la porte de la ville. Nous descendimes par le ravin qui sépare le Camicus de la colline de Minerve, dans la vallée qui borne Girgenti au nord; après avoir parcouru quatre milles, nous passames l'Hypsas. Ce ne fut pas sans regret que nous quittâtnes es sol, où les souvenirs du passé

entrelier ibeen tereing alien eingari tentraksus elietestana americale, subbridges eli éscusoupil nant des collines, qui p ut être couloichentroppe

Bientôt nous parvinces à una calling sessai -trup start their white some come was the some que se una priet idigita in constitue se du co nasé a liteman tagage de Castro-Giavant pi de securo: très-pranchéiginnaiment : elle romemble à une forté toresas, rignatograpa, Abria jadufficamos apete dos los chilent. Annino nous repliend noverer imagnit. Caltaniaetta, idlojuné de 36 milles a mons dount blames le pas Tana les Sicilians quis naux rents controient étoient extrêmement surpris de ce que deux de nos quatre excellences alloient à piede car, wans cottosile, Florame le plus piuvie se place platet sur le don de sa misérable bête de somme. Le genre le plus distingué est de voyager. dans une lettige, ou litière, portée par deux missis lets ornés de grelets. Le conducteur, monte sur un troisième, fait marcher les deux autres mais c'est une méthode chère, incommode et peuagréable de parcunir le pays. di en coute par jours : au moins trois opces (a peu près 33 fr.). Deux: personnes cont assiste toul à leur aise dans cétio. caisse dure et étroite, on est assourdipar le bruit : des grelots; enfin, on est enformé, et l'on ne voitpas le pays que l'on-traverse.

Nous dinames à Canniesti, ville de 16.000 ames, assez bien bâtie, mais peu vivante, faute, de commerce; car, ainsi que naus l'avons déjà

obidrie: lu population: d'apperaille 246, auna Bizile moins qu'ailleurs, le symptôme de sa richessail Notre hote nous trails mastholashent hich, let satericiam me:fut.phs tempocher; mais il manusifit payer à part le repos que nous ; mions pais dans set maland. La zille d'Italie la plus: misérable a usb dafá gaprásupolas y Atra fartifica, nova poucisido vâmen: incitie: restej : Notis iregrétitions: de nombusi apeneésoirela men manisula irmen métac dana les lasatáin, daises rágues agitées; les physages les plus beillant parojt: privé de monivement et de vier Copendanit; : pous navions. rarement straversé : desi ploines plus belies et plus fertiles. Des champs de gratius de plusieurs sortes, des figuiers, des alués etades reignes irétrésisspiont qualquesois la route às un tel phints: qu'elle n'était plus qu'un petit sen» tier Lies tossignals, penchés sur les branches des ashandiers at faisnicht retentir l'ait lie lours cahcests, savipsaus a l'atmosphère tétoit embauméeqì descritoupieaux de timeis, de contembrume et do longues comos, palesoient dans de grasies prairice émaillées desfieurs. Les chardon même a qu chas ces estropagnes heureuses v margoth silagrend like, was les habitans affamés le imangent. Tout el la semiaco de la libilio de Cérès est. d'une rebal dure colatante : le ciel y est constamment pur et ; Helist of discount in sandockets in cience migroe. eriatia de sere la contra de la contra de la terre le torre la contra de la contra del contra de la contra del la contra dela legicial et significaux herbes, aux arbect, aux

mionthemes, et aukimunges, um polonis yasié à Bisi-

1A. douk milles Allemands de: Galtthisetta néus agrivânses:, yess le soir, dans hae vallée exteamment déscrits; les cavernes et les grevasues des collines vaisines étoient l'emplies de hiboux . de chouettes et de corbedux dont les aris venoient frapper mes oreilles; l'air étoit empesté des exhalaisons d'un prarais affreux et d'air puisseur dégoûtant qui répandoit une odeur infernale de soufre. Nous nous éloignames avec plaisis de ce lien perfide : mais mous fûmes surpris par la nuit. Des nuages épais enveloppoient tout le canton d'une ebscirité profonde. Nos pieds ét ceux des mulets ne pouvoient plus poser nulle part avec sécurité; les Allemands descendirent de leurs mulets, et s'avancèrent à pied à travers les mares et les trous pil'Ainglois, à qui une maladie de foie ne purmettoit pas de marcher, attendoit, cloué sur son mulet, quel seroit son destin. Nous étions si harassés de fatigue et si dévorés de soif, que nous ne pousions l'étancher avec la peties benteille de vin suspendue à notre selle : assu la montée escarpée de la montagne sur taquelle il fallut franchir pour parvenir à Caltanisetta nons parut-elle excessivement pénible. Enfin, une petite lampe qui brûloit devant une image solitaire de la sainte Vierge, placée à la porte de la ville, nous annonça que nous approchions d'habitatipps humaines. Bientot mous entranes dans Caltanisetta sanimée par une foire annuelles serves

Caltanisatta est une des meilleures villes de l'île; sa situation est agréable at aérée; ses rues sont larges et bian pavées; ses maisons ne rensemblent pas à de misérables demeures de Troiglodytes; sa population est de 15,000 âmes.

# Castro-Giovanni.

. • . . . . . . . · Le chemin de Caltanisetta à Castro-Giovanni est d'abord pratiéable; en général, plusieurs villés de Sioile, par exemple Galatagirone; ont de belles routes qui s'éténdent à un quart de mille, imuis qui bientôt se changent en méchans sentiers raboteux ou marécageux. La charmante deseription que fait Diodore des prairies qui environnent Edna, aujourd'hui Castro-Giovanni. étoit présente à notre mémoire; nous nous attendions donc à entrei dans les Champs-Élysées : combien nos espérances furent déques! A peu de-'distance au-delà de Caltanisettà', le pays devint passablement déserts les beaux arbres disparurent; le chant des oiseaux me se sit plus entendre; des gazons; dépourvus de fleurs, couvroient les collines, remarquables, d'ailleurs, par leurs formes gracieuses, et que la main laborieuse des Sielliens' avoit cultivées presque jusqu'au sommet partout où ils l'avoient pu

-l'L'air étoit assez éfoulfant; la marche, sur la pente marecageuse des collines, fut extrêmement penible ; nulle part une source pour nous désalter: tout-à-coup nous descendons dans une vallée déserte que traversoit une rivière large; chacun se hata d'arriver sur ses bords; mais, à peine nous étimes goûté son eau saumatre, nous nous souvinmes, à notre grand chagrin, que c'étoit l'Himère, sur les rives duquel Gelon vainquit les Carthaginois: les anciens le nommoient Sule; st, présentement encore, it est appelé Piline salso. Ce manque absolu d'eau fraîche zend les voyages à pied, dans l'intérieur de la Sicili, souvent très pénilsles. Il fallat donc se résigner à padoourir les 18 milles qui séparent Caltanisctta de Castro Giavanni, par une chalcur étouffante, sans pouvoir rafraichir notre gosier aliáre qu'avec: les gouttes de pluie on de rosée que unus exprimions de l'herbe et des épis. J'ai déjà dis que nons ne trouvâmes dans tout vet espace qui une scule maison; elle étoit vide et peu éloignée de Castro-Giovanni.

Nous traversames aisément l'Himère, qui est larguy mais peu profond; nous fames obligés de passienneuf fois un de ses bras. Les prairies n'avaient pas empolés perdu tout leur charmé; elles ofdient généralement couvertes d'une belle verdune, qui appendant n'étoit pas émaillée de fléurs aussi leurs émanations ne seroient pas cause

aujourd'hui que les chiens de phasse perdoiens la piste du gibier... Combien le défaut de sult ture a du détériorer ces campagnes autrefois si fertiles!

La montagne sur laquelle Castro-Giovanni est placé, comme la citadelle d'une place forte, est extremement rapide : épuisés de fatigue comme nous l'étions, la montée nous eût été insuppose table, si la perspective enchanteresse ne nous cot pas ranimés: Il pleuvoit à torrens quand nous entrames dans la ville; nous étant arrêtés devans une écurie, car il n'y a pas moyen de songer à une auberge daus ce lieu, qui compte 11,000 ames, un particulier vint à nous, et nous assura que ce n'étoit nullement par amour pour le gaip, mais uniquement pour la commodité des étrangers, qu'il avoit une chambre prête à recevoir les voyageurs. Il nous conduisit ensuite dans une salle dont le plafond étoit le toit de la maison, fait de roseaux, comme celui d'une grange. Tout étoit morne et desert; pas une âme dans la rue; la pluje avoit empêche que personne s'apercut de notre entrée dans ce coin écarté. Certainement tout avoit un aspect peu rassurant autour nous; toutefois nous étions très-contens de nous tequyer à couvert. Combien ces villes de Sicile different des nôtres! Dans une ville allemande de eté reduits à loger dans une expèce d'antre soli-

spottes creases dans le rec vil : ce ne sout certainemout pas des tembeaux semblables à ceux de Girgenti ; elles ressemblent plutôt aux cavernes singulières de la vallée d'Insiea : on les prend d'abord pour des habitations détruites. En effet, quelques-unes ont servi de demeure à des effitures humaines : nous en avons compté plus de cent; c'étoient les premières que nous apercevions en Sigile : pous en avons ensuite rencontré une quantité innombrable. Nous ne croyons pas qu'il s'en trouve en Italie. Il pareit denc certain go'an peuplade Troglodytes a jadia vécu dans l'intérieur de la Sivile. · Plus nous nous écartions des Gastro-Giovanni: plus les campagnes reprenoient la parure brilante de fleure qui les rend si bolles; de sorte qu'il semble que la melédiction ne se soit appesantie que sur les champs, jadis si célèbres, où les vielettes et des milliers d'autres fleurs pa se fanoient jamais. Bientôt nous atteiguimes le las Perguse. qui, selon le récit de Diodore, est situé au centre de la Sicile. C'est sur ses bords que la plupart des poètes ont placé l'enlèvement de Proserpine; d'autres l'ont transporté à Hipponium ou Vilro Vatinsia (monte Loupe, en: Calabre). Lestis Pagusa pout avoir trois quarte de mille de circentérones: il est entouré de collines unes d'insemble forme un très-joli payuage. Tout quents : est un tage rempli de pierres : on dit que c'ast là que Plutan

sortit avec son char pour ravir la fille de Cerès; puis il disparut avec elle à la source du Cyane, près de Syracuse. L'éau du lac est douce; on dit qu'il ne s'y trouve pas de poissons. Il est singulier que l'entrée du monde souterrain ait présque toujours été placée près de petits lacs; c'est peut-être parce que ceux-ci se seront formés dans le cratère de volcans éteints.

De là, jusqu'à Piazza, s'étendent des collines charmantes et de grasses prairies où paissent des bestiaux superbes; plus loin, la surface de la plaine verdoyante étoit agitée comme celle de la mer; en plusieurs endroits, les bergers faisoient retentir les airs du son de leurs flûtes. Qu'el délice de voyager dans ces campagnes enchanteresses! Sans cesse, cette île étonnante se montre sous un aspect nouveau et magnifique; mais, pour peindre avec vérité ses beautés diverses, il faudroit être doué de la même énergie avec laquelle, de mémoire d'homme, la nature agit dans le sein de cette île.

Piazza; avec ses 12,000 habitans, est une des meilleufes villes de la Sicile; dans une situation agréable, sur une colline, et entourée de pins, 'd'amandiers et de châtaigniers superbés. L'aloes y est rare; en revanche, l'esparcette croît spontanément dans ce canton. Il n'y avoit pas d'auberge à Piazza: nous entrames donc dans une cuisine qui servoit en même temps de salle à manger, de chambre à coucher et d'étable à pourceaux. Nous étions entourés d'une foule nombreuse de petits mandians, qui dévorèrent avidement les mauvaises oranges que nous jetions devant la porte après les avoir sucées.

De Piazza à Calatagirone, nous traversames de nouveau des prairies ravissantes; la force de la ' végétation des arbres surpassoit tout ce que nous avions vu jusque-là. Au-dessus des vallées brillantes de verdure s'élèvent les pointes nues des collines; ce manque d'arbres sur les hauteurs est un des traits caractéristiques de la Sicile. L'harmonie, la fécondité, l'agrément et l'éclat des teintes doucement fondues des paysages de l'Italie méridiquale et de la Sicile, ne peuvent nullement être remplacés par l'aspect élevé: de nes Alpes du mord : sous ce rapport, presque tout le Val di Mazzara restemble à un paradis. En effet, excepté le canton désert qui entoure Castro-Giavanni, nous n'aviors encore rencontré aucune lande. Avec quel plaisir nous voyageames dans une de ges vallées qui se prolongeoit au sud l nous aperceyions la mer près de Terra-Nova, et à l'ouest dans le lointain l'Etna. L'après-midi, durant laquelle nous traversames; les grasses campagnes entre Piazza et Calatagirone, fut une des plus intéressantes de notre course.

On arrive à cette dernière ville, située, comme la plupart des autres, sur une montagne, par uns belle route large et pavée l'Hus les Sigitions out commencé leurs chemins sur une échelle déloissale, plus on doit regrétter qu'ils aient été trompés pour la continuation de ces grands éuvrégés. De

Ce ne fut qu'à la nuit que nous entrames dans Calatagirone, dont les Siciliens disent du'elle ressemble un peu à Palerme; du moins nous y tronvâmes une auberge passable. G'étoit lour de marché, de sorte que tout nous sembla si vivant, que pous nous crûmes transportés dans un adife pays c'étoient un mouvement et un tapage inchicevables : des marchands de toutes les sorres orivient leurs marchandises pour attirer lesochalands : ici, onjouoit de la gulture ( là , des chistiteurs étoient accompagnes du braire des anési: il v avoit surtout un chanteur avouele dont la voix couvroit toutes les autres ; on couroit de tons côtés avec des flambeaux ; tout respiroit la legicé . la plus vive. Ce spectacle, auquel nous étions si peu accoutumes dans les villes de Sieile, influi di maissamment sur notre esprit, que nous résulutés sie passer une journée à Calatagirone; afinide -mienx connoître cette ville, où tout annoncoit la soutes and a confiner ioie.

Calatagirone compte prés de 20,000 habitans, qui ont abondaminent de quoi vivre. On voyen, au marché et dans les rues, une grande quaitité de viande et toutes les choses de première nécessité; tandis que, dans les autres villes de Sielle, pour

avoir un peu de viande de veau ou de chevreau, il falloit! fréquemment faire tuer l'animal pour motre compte. Il y avoit ici des cafés élégans; toutes les rues étoient propres et bien bâties, grandes et claires; cela sentoit sa bonne ville; les églises, nous plurent plus que celles de Palerme. Du clocher de la cathédrale, la vue est superbe; on aperçoit l'Étna.

ni Op, nous montra quelques tombeaux, qui, de même qu'une vieille tour, n'étoient pas de construction grecque; tout étoit bâti par les Normands.

helle, chaussée; près de la porte par laquelle il passe, les habitans de Calatagirone ont fait élever une charmante maison de plaisance; nommée le Téatrino. En avant s'ouvre une belle vallée; de chaque côté s'élèvent des collines tapissées de verdure, et la ville si vivante. Dans le fond du tableau, on aperçoit l'Etna. Le soir, quand les rayons du soleil couchant rougissent la verdure aimable des collines et la neige de la cime de l'Etna, cette promenade est une des plus ravissantes que l'on puisse imaginer.

En entrant dans l'église d'un couvent, nous aperçumes à travers une grille, dans une salle sontigué, deux jeunes personnes fort jolies et parées comme si elles alloient se marier: c'éntégent, les filles d'un gentilhomme sicilien proba-

blement pauvre; le lendemain; elles devoient' entrer dans le cloître. Elles étoient entreurées? d'une quantité d'ornemens mondains qu'elles dépoyoient avec une joie enfantine aux yeux des pauvres qui les regardoient à travers la grille, et; qu'elles leur laissoient itrès-volontiers contempeler.

- Nous allames ensuite au collége : ou academia reale, singulier mélange d'école primaire, des gymnase'et d'université; car on y enseigne depuis les principes des langues italienne et latine jusqu'aux sciences académiques, par exemple, la jurisprudence, et même la chirurgie; enfin, in omne re scibili et quibusdam aliis. Aussi ren-! contrâmes - nous: dans, cette inétitution (toutes). les générations d'étudians, depuis le commençant le plus ignare jusqu'au jeune homme: qui wa soutenir thèse. Les ecclesiastiques, qui, suivant, l'usage, ont l'instruction dans leurs mains, nous: recurent très-amicalement, et eurent la bonté de nous donner quelques notions sur leur méthode d'enseignement; réellement, elle n'est pas trèsbonne. Ils prétendoient avoir adopté; dans leur! manière d'enseigner les élémens de la lecture et de l'écriture, la même méthode que Frédéric II, roi de Prusse, et l'impératrice Marie-Thérèse avoient introduite dans leurs états; ils disoient aussi qu'ils avoient des tables excellentes pour lire et:

épeler: quand nous demandâmes à les voir, ils s'en exqusèrent.

-Motte apparition produisit une grande sensation ; il sembloit à peine croyable que des étrangers venus dans le milieu de l'île priesent quelque intérêt à cette école. On nous traita dong avec les égards les plus distingués, à peu prés compae si nous cussions été des conseillers délégués envoyés de Palerme. Des que nous entrions dans une classe, maîtres et disciplés se levoient; on nous forgoit de garder le chapeau sur la tête, tandia qu'on se tenoit dans une posture respectueuse en pous montrant des preuves de l'habileté des écoliers. Nous étions obligés de rire intérieurement du rôle éminent que le hasard nous appeloit einsi à jouer près de ces bons Sieilens; mais, si nous comes à nous louer de la politessequ'an nous témoigna, nous ne fûmes guére satisfaits du mode d'enseignement ni de ses résultats : il exerce la mémoire plutôt que le jugement des écolidre. Toutefois cette institution nous parut donée de plus d'activité et mieux dirigée que toutes celles que nous avons rencomtrées dans. l'Italie continentale, et nommément à Rome.

## Modica.

Le 9 mis, nous partimes de bonne heure de-Calatagirone, parce que nous avions une longue

route à faire. Nous traversames les belles plaines ondulées où, de même que du temps d'Homère, la vigne croît spontanément; mais ces ceps sauvazes ne portent pas de fruits. Ces campagnes superbes s'étendent jusqu'à Chiaramonte, petite ville située, comme à l'ordinaire, sur une haute colline a une route très bonne y mène. Quoique cette ville compte 6,600 habitans, elle paroit déserte, et ressemble à un nid à rats. Nous y fûmes aussi bientôt entourés d'une foule de curieux. Il est très-surprenant, et souvent très-incommode, pour un habitant du Nord, ce mélange d'étourdevie et de nauveté qui porte les oisifs de la Sicile à venir, le chapeau sur la tête, se presser autour de lui, et à pénétrer jusque dans sa chambre pour satisfaire leur curiosité. Avant que vous avez eu le temps de vous retourner, vous êtes environné de gens de tout âge qui, sans malice, vous regardent la bouche béaute, et ordinairement your offrent leurs services.

Après nous être restaurés avec du vin et des œufs, qui étoit tout ce que nous pûmes nous procurer de bon, nous poursuivîmes notre route. Quoique la chaleur fût de 20 degrés, elle ne nous parut pas trop pénible. Mais nous venions d'entrer dans le Val di Noto; le pays prit l'aspect d'un désert. De tous côtés s'étendoient des campagnes couvertes de pierres; nous n'apercevions autour de nous que des rochers calcaires dépourvus de

tonte végétation. Ce fut au milieu d'une région aussi aride, interrompue seulement par la belle vallée de Ragusa, que nous cheminâmes ce jourlà et le lendemain depuis Chiaramonte jusqu'à Noto, éloignés l'un de l'autre de 9 milles allemands. Les environs même de Syracuse et tout le pays, jusqu'à Catane, sont passablement déserts et monotones. Nous ne pouvons donc concevoir pourquoi plusieurs vovageurs appellent le Val di Noto une plaine fertile et constamment semblable à un jardin; cela est probablement exact, s'il s'agit des cantons voisins de la mer, du côté de Terra-Nova, que nous n'avons pas vus; mais quant à l'autre partie du Val di Noto, nous pouvons affirmer qu'elle est trèsmontueuse et remplie de landes immenses, ainsi que de déserts rocailleux. Il ne croît entre les rochers qu'autant d'herbe chétive qu'il en faut pour nourrir pauvrement quelques vaches maigres. On ne voit qu'à de grandes distances l'un de l'autre de misérables champs de blé, dont nos paysans ne prendroient pas la peine de moissonner les champs clair-semés. Quant aux maisons et aux villages, il n'y faut pas penser.

La jolie vallée de Ragusa est arrosée par la rivière de ce nom, sur laquelle les ruines pittoresques d'un pont, bâti il y a une quarantaine d'années, ajoutent à la beauté d'un paysage superbe. En sortant de cette vallée, on grimpe par

un chemin si rempli de rochers et de fragmens de roches en décomposition, que les mulets haletans, avoient de la peine à trouver un sentier pour avancer; c'est ce qui a fait donner avec raison à ce chemin le nom de Via scelerata. Les couches des roches sont si régulières, que l'on est constamment tenté de les prendre pour des ruines d'habitations détruites. Sur ce chemin affreux, nous rencontrâmes toute une famille voyageant sur des mulets; elle étoit composée du père, de sa femme, fort jolie, et de leur fille, âgée d'une quinzaine d'années, et très belle. Le quatrième mulet portoit une grosse nourrice tenant dans ses bras un petit garçon. Notre surprise mutuelle fut très-grande en nous apercevant : cette troupe, qui avoit quelque chose de singulier et de patriarcal, alloit vers la vallée de Ragusa.

Enfin, excédés d'ennui de la longueur et de la monotonie de la route, nous arrivâmes à Modica. La situation de cette ville est fort singulière, et sans exemple en Sicile; elle est bâtie au bas d'un enfoncement entouré de hautes montagnes. Nous fûmes obligés de descendre de mulets, afin de ne pas nous rompre le cou pour y parvenir. Les rochers blanchâtres de la vallée et les maisons grises de la ville font croire que l'on a devant les yeux une cavité remplie d'ossemens humains blanchis. Du reste, plus l'agrément du paysage

et la fertilité du terrain diminuoient, plus la beauté de la race humaine augmentoit. Déjà, sur le chemin de Cadatagirone, nous avions vir disparottre les ritaines physionomies de mulatres, de Syraouse, à Catane, de Messine, nous apercaines des cêtes dont le profil étoit admirable.

2" Wous: ne trouvarnes pour netre repas. dans Modica, ville de 17,500 ferres, que des œufs et du vino Tandis que nous mangions, un notaire et deux cocienastiques vincent nous rendre visite. Nous prenant pour des Anglois, ils commenedrent par un panégyrique pompeux de cette nasion; protestèrent qu'ils les avoient des obligations infinies, et qu'ils étoient prêts à nous servir de toutes les manières. Après qu'ils eurent longetemps parlé, nous leur avouames que nous n'étions pas Anglois, que nous n'avions pas le moindre désir de passer pour tels, et que, par conséquent, nous ne pouvions pas plus accepter leurs éloges et leurs témoignages de gratitude que leurs offres de service. Bien loin de se démonter, ils nous assurèrent que les Allemands étoient, dans le fond, meilleurs que les Anglois, dui venoient s'établir dans l'île et s'emparoient des branches d'industrie qui y existoient. Ils nous intéressèrent beaucoup, pendant toute la soirée, par leur conversation, qui roula sur la constitution de leur patrie.

Sans doute il n'y a pas en ce moment (1815)

up pouple qui s'intéresse aussi vivement due les Sicilens à sa constitution. Ces trois personnes tenoient le même langage que nous avions entendu: à Palerme, dans les lieux publics, et qui nous avoit fait tant de plaisir pil n'y avoit dans oes discours ni animonité, si injunes, ni calomnies; ils se faire soient remarquer par l'amour de la liberté et des idéas saines, et par un intérêt bien entendu pour une patrie bien malheureuse. Mos trois Sicilions blamoient aévèrement, duisant d'usage, le ministre des finances : surtout à cause d'un nouvel impôt qui alors soulevoit toute la Simile. Les braccelieri; ou fermiers des barons, étoient autorisés: à lever surchaque mulet ou tone un droit de deux florins: ce qui étoit regaidé comme une injustice criante, puisque déjà le peuple payoit le dixième de des revenus, tandis que les barons étoient exerapts de tout impôt; ces Siciliens se plaignoient de ce que, pour la ruine de l'île et contre la volonté de la nation, on avoit, par toutes sortes d'intrigues et de supercheries, composé un parlement d'hommes non constitutionnels, ce qui avoit fait perdre eu roi l'amour du peuple, auparavant très-attaché à ce prince. Effectivement, nous avans fréquemment entendu des expressions du théconten tement général, tandis qu'autresois les vélours calabrois et siciliens, avant que la corde leur serrât le cou trop fortement, exicient : « Eh. viva il ré! »

Le lendemain, nous apprimes, à notre grand déplaisir, que les deux muletiers auxquels nous avions denné des arrhes la veille, pour nous conduire à Noto, s'en étoient alles de bon matin, quoique, dans leur empressement, ils nous eus-sent juré de nous servir de toute leur âme. Nous ne faisons mention de cette tromperie que parce qu'elle est la seule que nous ayons éprouvée chez ces bons insulaires.

Quand on gravit sur la montagne qui s'avance au milieu de la vallée et porte le château, on voit à ses pieds Modica, dont les maisons ressemblent à une multitude de blocs de rochers entassés confusément en forme de fer à cheval. A l'exception de la place, cette ville est une bicoque mal bâtie et misérable. Ce qui nous dégoûta surtout fut d'apercevoir une quantité de femmes à cheveux gris se peigner dans la rue et débarrasser leur tête de la vermine qui l'infestoit.

## Vallee d'Ipsica.

5

Une route très-pénible, remplie de rochers et de pierres, nous conduisit dans la singulière ville des Troglodytes, située à quatre milles de Modica, et nommée Vallée d'Ipsica, elle a une étendue de cinq milles siciliens, et se termine à Spaccafurno. Ses parois sont de roche calcaire, de même que toutes les montagnes du canton de

Modica. Il a donc été très-facile de creuser des grottes, et les hommes qui ont ainsi établi leurs demeures dans ces rochers n'ont pas eu hesoin, pour y reussir, d'employer une force; aussi prodigieuse que beaucoup de personnes le supposenti De chaque côté, et à l'extrémité supérieure de la vallée, on voit une quantité innombrable de petites chambres de différentes dimensions creusées dans le roc, et disposées par étages; elles s'étendent jusqu'à Spaccafurno. Nous fimes entrer nos mulets dans une de ces grottes, puis nous allames visiter les autres; nous rencontrames dans plusieurs des paysans qui s'y étoient mis à l'abri de la pluie. L'air farouche que leur don-· nent leurs capotes brunes et pointues, qui ne laissoient voir qu'une petite partie de leur front et leurs yeux percans, nous fit croire que nous étions transplantés au milieu des anciens Troglodytes de la Sicile; cependant ces paysans étoient peut-être les plus honnêtes gens du monde.

Les chambres étant, ainsi que je l'ai dit, disposées en plusieurs étages, on ne pouvoit atteindre à celles d'en haut que par des échelles; ainsi, celles-ci étant élevées, les chambres étoient inaccessibles; elles ont la forme d'un carré ordinairement régulier, quelquefois oblong; l'entrée en est très-large, mais très-basse; dans quelques-unes, la partie supérieure de l'entrée est voutée. Toutes ces différences prévendient nans donte des destinations diverses de ces grattes, ainsi que du rang et de la richesse de leurs habitans; quelques-unes ont plusieurs subdivisions, d'autres ne consistent qu'en une pièce; cependant elles se ressemblent toutes, autant que nes yeux, nos lunettes d'approche et le témoignage des paysans ont pu nous en assurer; car ceux-di auroient volontiers saisi l'occasion de nous montrer quelque chose de remarquable, comme nous le leur demandions.

En arrivant du côté de Modica, on trouve la plus grande grotte de la vallée; on la nomme Altaria : c'étoit vraisemblablement le cimetière elle consiste en divisions hautes d'une digaine de pieds, séparées par des murs parallèles, et prolongées très-loin dans le flanc de la montagne. Le sol de chacun de ces corridors est percé de cavités en forme de carrés longs, creusées à côsé les unes des autres, et destinées probablement à recevoir les corps des gens du commun. Les mors parallèles, épais de six à huit aunes, qui séparent les corridors, sont crevassés, de sorte que l'on peut voir de l'un dans l'autre. Dans ces murs de séparation, dont la base est élevée d'une aune et demie au dessus du sol de toute la grotte, et dont la hauteur est de deux à trois aunes, on a aussi excavé des tombeaux; ce sont probablement des sépultures de famille : on retrouve le même arrangement aux catacombes des capucins de Sy-

Les compartimens pratiqués dans ces murs de séparation ne sont point placés les uns au-dessus des autres, comme dans la plupart des cata-combes; ils sont disposés les uns à oôté des autres, comme les fosses du sol. Cette dernière partie a ainsi l'aspect d'un réseau. Quand deux personnes marchent en même temps dans deux corridors voisins, elles peuvent sé voir par-dessus les rangées des trous des murs de séparation. Parmalheur, nous manquions de torches, ce qui nous empêcha d'aller jusqu'à l'extrémité de ces grottes à tembeaux; nous ne pûmes pénétrer qu'à une assez bonne distance dans l'intérieur de la montagne.

On trouve aussi de ces trous alongés dans les autres chambres, qui étoient évidemment des habitations; mais sans doute elles servoient à contenir ou à renfermer des ustensiles de ménage.

On est frappé de la ressemblance de ces grottes avec nelles de Castro-Giovanni et avec les catacombes de Syracuse. Doit on les attribuer réellement aux Troglodytes? Alors il est susprenant que les Gracs a'aient pas dit un'seul mot decette ville si considérable et si singulière. Il falloit donc que, dans ce temps, elle fût déjà dépeuplée, on qu'elle h'ait été établie qu'en même temps que ces catacombes; es que paroît confirmer la ressemblance des con-

structions, notamment celles de l'Altaria. D'ailleurs, on ne conçoit pas ce qui a pu porter les Sicules à s'établir dans cette ville de cavernes. Si les Grecs, et, plus tard, les Sarrasins, les inquiétèrent, ils pouvoient se cacher bien plus sûrement dans les déserts montagneux du centre de l'île qu'ici, où ils étoient si près des colonies grecques, ou de la mer, sur laquelle les Sarrasins dominoient. En effet, dans cette vallée ils pouvoient tout au plus être à l'abri des bêtes féroces. et non des armées ennemies, qui avoient la facilité de les affamer. Les grottes de l'étage inférieur étoient ouvertes à toutes les attaques, et celles d'en haut pouvoient être inquiétées par le derrière des côtés de la vallée. On nous raconta que beaucoup de gens, dans l'espoir de trouver des trésors ou des choses curieuses, avoient fait de grandes fouilles dans ces grottes, mais n'y avoient trouvé que des ossemens humains.

Il paroît, d'un autre côté, que cette vallée n'ai pas servi de demeure aux hommes depuis les temps d'Ogygès; car, s'il y eût eu une ville de Troglodytes vers l'époque des Grecs, on auroit dû y trouver des ustensiles, des médailles et autres objets semblables. Si ce n'avoit été simplement qu'un cimetière, on y auroit certainement découvert plus d'ossemens, et non une grotte telle que l'Altaria, destinée uniquement à des sépultures, tandis que d'autres cavernes, telles

que celles de Caltres Giovanni; tie résseniblént pas à des tombeaux Celumienes é émetièle (fibrôli d'ailleur suffi pominamodité de l'éles (ini ins.).

On voit dans les montagnes du Val di Noto, dont la roche est tendre, une infinité d'autres grottes. Chaque cavité de la vallée d'Ipsica a reçu des habitans du voisinage un nom particulier, mais dont en ne peut tirer auxune induction pour déterminer leur ancienne destination. On nomme Castello d'Ipsica une partie dans laquelle plusieurs grottes sont creusées les unes au-dessis des entres, et cependant il ne faut pas songer d'an chiateau antique.

Il ne paroît pas que les habitans de cette Wile singulière soient parvenus à un haut degré de civilisation. D'abord, il n'étoit pas très-difficile d'exerver cotte roche tendre; ensurté les grottes donbfaites si grossierement et si simplement, que l'on n'a pas même su creuser pour laisser des piliers ou des soutiens; voilà pourquoi la plupart ne sont que des trous; les plus grands n'excèdent pas la dimension d'une chambre ordinairé. Quelques-uns ont été détruits par l'écroulement de fragmens de rochers; et il n'est pas facile de juger avec certitude dei leur structure interieure, ni surtout de leur entrée. Il semble néanmoins qu'on ne découvre nulle pait quelque chose qui ressemble à un escalier : on ne voit pas non phis de traces de linteaux ni de jambages de portes. On

2º série—Tome iv.

est réduit aux conjuctures sur la manière dont les habitans s'enfermoient chét enxe il est également impossible de déterminents population de cette ville de Troglodytes qui scaiment c'en étoit man s'elle na formoit qu'ono seule que longue de plus d'un mille, sans compter d'autres grottes sur le geners de la montagne. On peut aisément de figurer l'imprassion que produit cette vallée sinquière. Pos millière de corbenax et d'autres el squière. Pos millière de corbenax et d'autres el tapuble deur repos et intersompentacule la murae mélançolie, et le silonce qui régnente dans se lieu; l'ensemble a un aspect effrayant et ressonable à un grand repaire de voleurs.

Noto.

anti-Ario de lancian di

Le chemin qui mêne de la vallée d'Ipsica: à Noto: est extramement pénible à cause de la quantité innombrable de rochers et de pierres qui le convrent, ainsi que la campagne déserte qui compose cet espace; la régétation y est trènmaigra; cà et là seulement, on nois un chétif champ de blé. À neuf milles de Noto, nous eurtrames dans un village que qui est une grande ratreté en Sicile; on le pomma Bosalino. Quoiqu'il entété brûlé depuis un an ses laborieux habitans l'avoient rebâti fort proprement. Il ressembloit plus à un hourg qu'à ce que nous autres Allemands nous appelons un village.

riemshi caru candhaaq . Paqahaqqa eyon suqqi house, then up mercier . car il n'y avoit mas d'auberge. Dans jure minute, moste i chambre fut remolie d'une trentaine de spectatoire de tout âge et de tout sexemui, sans en demiander la permission on sansistenileur chapeau : incus entourerent et mous demanderent, d'uni tom de curiosité:: Excellences , qui êtes-vous 3 êtes-vous rpha inglese (e'est-à-dire des marchandisdisangloises )? Mueta d'étonnement, ile nous regardojent manger of boire. Nous no pouvious faire la moindre chose sans attiner leur, attention: Les Taitiens ne regarderent pas les premiers liuros peens area plus d'admination que conhancillossiliniens nous considérèrent. Il n'y avois ma encoren de se facher contre eux; ils étaient si doux ét si polis ; ils toucheignt notre corps avan leur limmet ou upe partie de leur habillement ; qu'ils baisaient ensuite, pour mantier qu'ils soubaitoiset baiser cet endmit de la personne de l'étranger, ipuis s'écripient avec cordialité : « Que Dieu vous bépiese, excellenced , après quoi ils s'en allaient. ....Up pau avent Neto, les campagnes seceparitirent d'une deple sendure. La hauteur sur laquelle cette helleville est situé det surtout font agrésible; de loin, elle se présente très bien ; car elle est très-hien bûtie. Nous y entrâmes après avoir passé le Riume di Noto: Les rues en cont belles d'ili via plusieurs beaux édifices, mais d'aubergene valoit pas mieux qu'ailleurs. Voyant que nous pouvions à peine y trouver à manger, notre Anglois s'adressa au consul de sa nation; c'étoit un prince trèsaffable qui nous recommanda tous au riche couvent des Dominicains. Avant qu'une heure se fut écoulée, nous reposions sur de très beaux matelas que le prince avoit fait couvrir de draps trèsfins; et nous mangeames avec grand appétit les excellons poissons de mer, et les anguilles que le cuisinier expérimenté des saints personnages avoit accommodés de la manière la plus savoureuse. Bous étions entourés de nombreux serviteurs; enfin, le généreux prince nous envoya deux énormes bouteilles de très-bon vin. Quel plaisir nous goûtions à être logés proprement et à faire un bon repas, tandis que jusqu'alors nous avions été ordinairement obligés de partager notre couche puante avec les puces, et de ne nous substanter qu'avec des œufs et du vin sur! Le prince chargea ain de ses domestiques de nous servir; esses bons Dominicains; apprenant que nous devions aller à Taormina, écrivirent à leurs confrères dans cette ville pour nous recommander à leur hospitalité.

Le lendemain, nous rendimes visite à don Antonio Astuto, baron de argione, un des personnages les plus considérables de Noto. On nous fit entrer dans une grande salle, ornée de marbre, mais dont la plupart des vitres étoient cassées; on trouve quelquefois de ces salles où il n'y a pas

une soule vitre. Le baron, visillard affable; nous accueillit cordialement, et mous assum qu'il étois enchanté de ce que nous étions des Allemands; à chaque instant, ajouta et il, je suis harassé par des Anglois qui arrivent comme des ballots et partent comme des ballots (bitule viene, baule un)? quelques-uns m'ont même demandé si l'on ne trouvoit pas à achetes, chez le mercier, des més dailles semblables à celles que j'ai requeillies dans après voyages, entrepris exprès en Italie et len socile. Le Ce compliment pouvoit hier ne pas être très, agréable à notre Angleis, que le baron pres noit aussi pour un Allemand; mais il répondit avec un grand sang-froid : «Oui, monsieue, mes compatriotes n'ont pas grand sens.»

La collection de médailles du haron de Fargione est certainement une des plus belles et des
plus instructives du monde, quoiqu'il puisse y
en avoir de plus nombreuses. Il en possède plus
de 4,000 des plus curieuses en or, en argent et
en bronze. La plupart sont aussi bien conservées
que si elles avoient été frappées la veille. On y
voit toutes celles des villes anciennes de la Sicile;
il n'en manque aucune. Nous pensons, que éest
la collection la plus remarquable de l'île; celle
du prince Biscari, à Catane, n'en approche pas.

Le cabinet d'antiquités du bazon est, comme tous ceux de la Sicile, insignifiant; sa salle d'antiques ne contient rien de remarquable, excepté auchies-bel'hubel, lenec man duvertule chi formé de limitaisin dans la parte dopériente pour vilitif des fruits et autres ulivres semblables; il y a dissi une andalabramagnifique et quelques vases grèces. Nous itrauvances dans la bibliothèque de M. le barod, qui est belle pour un particulier, un experimqui, a notre grande sorprise, s'informa du seidhe Kant, dont il comoissoit la philosophis, pais une paraphrase françoise.

Lessois, tleux maletiers entrèrent dans notte chambre; et, nous assurant qu'ils étoient de Syracque, ils nous proposèrent de nous mener dans citte ville. Nous ne tardàmés pus à nous affanger avac ces braves gens.

Le lendemain, 12 mai, nous artivames à Avola. Dans le lointain, la mer battoit le rivage arec fracas; nous voyagions au milieu de labriers; ces béaux articles en fleurs; ces béaux articles en fleurs; ces béaux articles en grenadiers en fleurs; ces béaux articles pur alors, enchantoient tous nes sens.

Syracuse.

Après avoir traverse de belles prairies, nous aperçumes la célèbre Syracuse, la presqu'île d'Ortygie, et, vis-à-vis, le sourcilleux Plemmyrium. Depuis notre entrée dans Rome, nous n'avions pas éprouvé d'impression aussi profonde que dans ce moment, où nous marchions dans

un désert affaut devantement les rechers muets dischredine alqui jadiq recentissaient du bunt de la plus grande ville du monde, et le port ob les flottes des Athénieus et des Carthaginais int été quilége à fond. Bientit nous traversames de spurs de l'Anapue, et nous passèmen sur muché min nouvellement fait, les marais pestitentiels de Suracalet de Ligamolia, où périt l'armée carthauginaiss. A droite, hous arions la seule colonne qui apage du tample de Jupiter.

. Un aubergiste françois, lles mains preincs de centificats de son bonnêteté, étoit venu au-devant de nous hors de la ville. Sa muison, qui étoit bien balie, pouvoit pesser pour magnifique en Stellet Nous étions surpris de cet usage asser commun dans ce pays d'épier, à l'enfrée de la ville, l'arrivée des étrangers. Il falloit que, sans nous en rien dire, on lui est envoyé de Noto des renseigne mens sur notre compte. En effet, dans besúcoup de villes de l'île, les aubergistes entretiennent une correspondance constante, s'annoucent respectivement l'arrivée des étrangers et la route qu'ils doivent suivre, donnent des adresses à ceux-ci et recommandent aux conducteurs de les mener à l'auberge désignée; de sorte que, trèssouvent, on parcourt de très-longs espaces sans se douter que l'on se trouve toujours dans le cerele d'activité de certains hâteliers. Comme on est ordinairement envoyé chez les meilleurs qui ont des provisions et peuvent effrir quelques ressources, on n'a pas à se plaindre de cet ordre de choses.

Des le soir de notre arrivée, nous visitaines la source d'Aréthuse : la description que Ciceron en a donnée lui convient encore assez, mais le volume do des eaux n'est pas extraordinaire. Un mur la separe de la mer, qui , sans cet obstacle, la couvnizoit. De vicilles femmes, d'une nudité dégoutante, barbotoient, pour laver du linge, dans ses ondes pages comme le cristal, mais, qui ne sont plus douces, commo aux jours de l'antiquité; elles sont saumatres, et ne peuvent se boire. Cette forteine est encore poissonneuse, comme au temps de Diodore et de Cicéron; quant à ses poissons, ils, ne sont plus réputés sacrés et inviolubles : car nous apercômes un Syracusain qui péchoit à la ligne et qui n'avoit pas perdu sa peine. Tout auprès, de l'autre côté du mur, jaillit le fittéle 19 Alphée. Cette source d'eau douce, qui sort del sein de la mer, où, suivant les traditions poétiques des anciens, elle arrive des environs d'Blis, dans le Péloponnèse, est nommée, par les habitana, l'Occhio della Zillica. L'eau de l'Aréthuse vient du côté opposé de Syracuse, c'est-à-dire du petit port ou port de marbre, près des Bagni-Dainei, appelés aujourd'hui la Bagnára. A la suite d'un tremblement de terre, en 1506, l'Arédause ayant cessé de couler, plusieurs sources

jaillirent dans des jennionna dul petit port; mais, des que Baréthuse de ofnto montrée de induveau, elles tarirento Leo mênte phénémente un manifesta le ab janvier dogre Caducausi par un tremblement de tentequiéncia en l'enque l'hitéthuse censa d'être demica l'hisieuis auteurs, èntre autres. Clavier, transporthut, sane amotifi suffit sans allaréthuse au port, de marker, probables ment parcé que les deux ports ont souveur été pais l'au pour l'autre.

Combien Limpression produits sur Lobertur teur par les ruines delongles de la Sicile diffère de celle qu'il ressent à l'aspectides débris de la grandeur romainel : Il .ost : wan qu'au : lieu : da musmure, tumuliumur sales, partis inrités !! sob n'entend plus : ani fortim de Rome : que le mud giseement, naisible des hœufs ; et que la puissange, de cette: maîtresse: du monde est brisée; et détruite axoc ses temples et ses colonnes ; dutefois l'aspect de ces masses renversées n'abat pas entièrement notre esprit, parce que le pouvoir suprême : de tous les ants , uni aux monumens immenses de la monarchie spirituelle se montre triomphant au dessus des débris de l'ancienne Rome. Si, d'un côté, on voit, avecdouleur et indignation, que les indignes descendans des Romains se sont efforcés, mais en vain, de démolir l'amphithéatre colossal de Vespasieni ot d'anéantir toutes les traces de cestemps d'énero gien de l'autection dost associet quandi en est dans l'intériobre du lidme de Saint Pierie, stiquior montesentre des alsan coupoles posées llaneusar est... ientey less), puos esioner Canagamai pentuali belles proportione decidiapérieur du Panthéon et emersonne entérieuse plus bardie embottées l'un difficultative comme le duchte fond d'inverneutres on dialoravoued rais is inches ancientalarchi tenter de Rome ne se sont jamais élevés à la lustudiesse de Bramante et de Michel Ange, qui onten quelque some sumandu dans les airs un double passibisod. Parconicquent, si l'amas de débris du mions Paldin solla solitude du forum ébraniene phissamment notre ano, les dômes majestreus dela Romemodiume, et les magnifiques et énnous brahles auvrages désarts du Vativan, qui, pendant tant de siècles, kaussi dominé sur le monde, remiplissent notre amed'étonnement et d'admirations ::Quelles sensations différentes quand on parcourt les ruines mélancoliques de la Sigile ! Ces déhrisogigantesques, abattus sont entourés de déq serts; les temps modernes n'out mis vien de grand à leur place. Pour un peuple malheureux mais. estimable, la condition misérable où il se trouve aujourd'hui doit être doublement pénible à la vue des restes prodigions de républiques florissantes. Elles sont dans un état pire que la décrépitude, ces magnifiques colonies grecques qui jadis convrirent de leurs vaisseauxiles eaux de la Médi-

tendates di introduction l'albande de constitution le constitution de la constitution de thingeo La siche ikhrisienakindet phei derlitte belerb subre Boraccise diet eteniteter dieterablet dien in Terri Bic ninskafteles side store aut (avtile ditt sale fiertein Tresconduction of salist Dalgues par la ther test side pendue sur des rochers inaccessibles! Des Thines de desidoute, contiligée piertes salument. Sal ne service of the series with the series of the vagues one into Femple conent, a ampart the 12 sistent plus que dans quelques materal obeloites und ally is prainted to train the information as lied tensei propies ciae Syracoso: & tributer des ischen moused which rear walls part on n'a sous les veux arante d'excaples des vicissitudes les fais tenribles des destrictions was a contracted a destriction of the desired and the destriction of the destriction Hamerises. Pour faire le tage des ruthes d'Ab chiadrue, de Tythé; de Néspolis et deschâteaux d'Épipoles, il faut presque un jour chifér. Parwhit with nos regards a ctendent ! Hous hadercewous que solitade, décombres destriction; pas animacadent d'un présent plus consulant me vieut shalager hotre ame. Train out and night

i Pous avons commence nos exchritos par Ortiges. Cette ile; renfermée entre les deux poits, n'etoit du une petite partié de Syracuse; c'est au jourd'hui touté la Syracuse moderne ou Saratgussa, comme les Siciliens la nomment. Suivis d'une quantité de Syracusains; qui nous regar-

dojent d'un ajs ébahi, pous avons visité la cathédrale, autrefois le riemplanden Minerie. . Sestante ciannescolomes dorigues ont été enclassées dans le mur; il y en avois quarante ; il n'en reste plus que vinet-quatre debout. On: a ajusté à la partie antérioure du temple une façade moderne d'asser maurais gout. rendae der der re au Les restes du stemple de Diane, que Chetron décrit compe le plus considérable après le précedent, sont tellement dispards, qu'ils me consistent plus que dans quelques nestos, de polonimes qui traversent de haut en has la maison de M. Santono jurisconsulte. On nous ouvrit volontiets les armoines que l'onta faites avec des plenches aun tour des chapiteaux, an second étage, et autour des piédestaux au res-de-chaussée. Du reste des débris, des plus, magnifiques temples d'Ortygie p'ont; dans leur état actuel, rien de grandini d'attrayant. ed fra rear

Il n'y a de remarquable, dans le muséum, que la belle statue de Vénus Callipyge. Ce fut en 1804 que le chevalier Landolina la trouva dans les bains des jardins Bonavia; la tête y manquoit. Rien de plus beau que toute la partie postérieure de cette statue; les hanches, les cuisses ont une grace admirable. Le chevalier Landolina et tous les Syracusains prétendent que c'est la même que, par reconneissance, consacrèrent à Vénus deux jeunes filles, qui, par la supériorité de leurs charmes,

avolend semporte the victorie sur tears rivales. Mais tous les raisinmentensuffié l'on a éxposés but écrit: à l'appui de cette supposition, "ne peavent tenir contre (l'observation) que la direction des muscles du cou indique positivement que la décise n'avoit pas la tête tournée en arrière, comme fa célèbre Vénus Callipyge de Naples, dont, à la vérite, la tête est moderne, mais chez qui la direction des muscles du cou exigeoit que la tête fat dirigée enuarière. D'ailleurs ; n'est-il pas extrêmement hardi de Prétendre que, parmi les innombrables statues de Whus qui pourroient se trouver à Syracuse, celle là soit précisément la Callipyge? Ce n'est plus une Vierge comme la Vérus de Médicis; c'est une mère, qui, de même aus celle du Canitole, vient de guftter le bain; mais elle est si belle, qu'elle vaut à elle seule plus que tous les antiques des musées de la Sicile entière.

L'Esculape, dans le même muséum, est l'orgueil des Syracusains; mais, après la Vénus, il nes pasoit pas digne d'être cité; il a été trouvé un an avant celle-ci et dans le même lieu.

Notre correspondant étoit un marchand de enir, brave homme, très-complaisant, en même temps docteur en médecine. Il s'occupoit beau-coup de philosophie; il 's'enquit avec'ini grand intérêt de celle que l'on enseignoit acttiellement en Allemagne; il connoissoit très-bien Kant; il

tiens, c'est-à-dire icatholiques.

This proit remarqué que nous rebines planteus.

The dought part de plante sil, were done estévité, apoit dans la sélévité, apoit par us préposs de nous confesses; aniste de dought l'épt, rendu un proit de étévité, direction i et pour proposs de nous confesses; anis apoit dans la chier de dought le particulation de sélévité, pens dans es dans qui par particulation de confesses; anis qui particulation de confesses de pense de pe

Nous n'avons, passyannué de cherchen à faite la connoissance du chevalier Landolina. Il semble. de même que son père, s'être fait un devoir d'aider les étrapgers de ses conseils ; et mousta à visés de la manière la plus amicale à disposes entitement de ses services. La placa d'inspecteur des ensionités de Syracuse que son nère exergoibhuia étérgensenvée par le roi. C'est sans doute fort honomible: mais il regrette de nietro pas micumsontini. Il avoit boung envie de faine déloger des grefitis du theatre wa moulin and y a tie stable il con parla au roi, qui lui, répondit de l'air les plus indifférent. 4 Emeglio un mulino bhe un gradina f En diralité d'Allemands, M. Landolina noud rémin de vin ide Calabrei trèsifonts id'abord i très-fonen, hil devient, plus elair on ricillidant; dest le nentaraire du via de Syraque en en en enles es en entre : Nous sîmes aussi visite à don Giasenne Maria

Capadiacis qui se prétend de patricte le filus digne. mais maih etiretisomicat da: plus mat réconspegsé de la Siglie, et, de plus, de meilleux antiquaire de Syracuse; mais il matte a parte airbir le celread ab pou fêlé, at suntant una venité insusportable H inimination distants editation in division in distance and included in the contract of the con di Singcusa, - a val. in 40. :(pSingtusa 18 1819). Il nous dit qu'il avoit travaillémen dunt quarante uns à meueillir des matéliaux pour cet ouvrage qui a de la réputation en Sicile. Nous avons effectives ment yu à la hibliothèque un grand no rabre de vodumes d'extraits qu'il y a déposés comme un souvel miniet dans la persuasion qu'il donnoit à cet étal bliggement un trésorimentimable. Il annonce de m la preface que, grâce: à sos travaux prodigieux que patiquités de cette ville délèbre sont enfin tiréss she l'obscurité s mais lorsque pous l'avons interrogé our quelque chost, il nous a dosjours senviolas à age, liyre, où tout était expliqué. Comare ilina constamment ween à Syracuse; que, d'aillours, d n'était pas privé de secons littéraires; qu'il pout seit profiter des conseils et de l'aide d'antiquairés aussi hebites que Leipoteta, et surtout Landolines que les travaux sauans por mique incompleta de ans prédécesseurs lui prépardent une carrière hrillante, et quientre les autimes magnifiques dittine ville, qui, fut la plus: standenden con tomps quidi progurgient toutes les facilités possibles pourvoir dorziul k assay, sup debnita'a tiotop no, grass a kuiroch les commitrait parfaitement; toutefals nous pensons, après avoincemparé le livre de M: Capodieci avec les ouvrages et les observations de Chuverius. de Fazello, de Vincenzo Mirabella, de Bonanni et de Logoteta-nous n'y avens trouvé qu'une comnilation indigeste; elle prévient défavorablement tontre son auteur qui , kout en copiant ses devanciers ; les accable d'injures. On a dit même que ce qu'il y a de nouveau et d'exact dans son livre, parjexemple le mémoire sur le théatre, est emprunté des papiers du feu chevalier Landolina. Ce qu'il y a de pis, c'est que sur le mar de ce theatre, connu depuis long - temps, (et si bien expliqué sans aucune prétention par Landolma, Capedieci a fait peindre son nom en grandes lettres unciales. Ayant trouvé dans son ouvrage un grand nombre de citations, tirées de livres françois et anglois, ainsi que de voyages allemands, nous en fomes surpris, et nous lui demandames s'il: exiszoit de bonnes traductions italiennes de ces relations, ou bien s'il comprenoit un peu l'allemand. Alora, se frappant le menton avec la main et faizens claquer sa langue, il s'écria : « Eh mon dieu snond il y a toujours un soldat pour cela. » 🔭 Nous étions à Syracuse à l'époque de la Pentecote; on sy occupoit des préparatifs de la fête de Sainte-Lucie, patronne de la ville. La veille, on releva, qu fond d'une rue assez longue et assez derge, une espèce de théâtre, éclairé par un nombre de lumières et de lanternes bariolées de toutes sortes de couleurs. On y voybit sainte Lucie, menée par un pacha turc, devant le tribunal du sultan; une foule, composée de chrétiens, de païens et de Turcs l'entouroit, et une trodpe de coureurs de rues, placés sur le devant de la scène, lui servoit de gardes. Toute la rue étoit également illuminée avec des lampes et des lanternes; on tira un feu d'artifice; la multitude, en flots serrés, alloit et venoit, en s'écriant, avec l'accent de la joie : « Eh viva santa Lucia! » Le bruit des pistolets, des boîtes et du canon ne cessoit de retentir à non oreilles.

Cette fête nous fournit l'occasion d'admirer la beauté extraordinaire des Syracusaines. Jusqu'alors le visage des Siciliennes nous avoit offert en général quelque chose de have et de more; un teint très brun, des cheveux très hoirs, une physionomie alongée, des yeux très enfoncés, humides et brûlans; il étoit impossible de méconnoître, dans toute la personne, le voisinage del Afrique, éloignée seulement de 23 lieues. A Syracuse, au contraire, et surtout à Gatane, le sang nous à paru très beau. On y voit souvent, notamment chez les femmes, des profils grecs; leur teint est, réellement, de lis et de roses; leur taille syelte ajouteroit infiniment à l'agrément de ce visage that mant, si elle n'étoit pas gatée par un costume fort

laid; c'est un manteau noir qui est noué sous l'épaule droite par un cordon, et qui est jeté par dessus la tête, de sorte qu'il couvre leur cou plein et arrondi, sert à la plupart à les cacher, et que toutes paroissent être bossues, ou ab moins avoir la taille de travers.

Le lendemain, nous allames à l'église de Sainte-Lucie, qui nous offrit un spectacle singulier. Les portes en étoient ouvertes, la foule entroit et sortoit en criant et faisant un tapage continuel, sans montter le moindre respect pour la maison de Dieu. Au fond de l'édifice, la statue de la sainte fut placée sur un plancher muni de brancards, opération qui s'effectua à coups de marteaux' et au milidu des juremens et des cris. Pour la faire marcher, une troupe d'hommes se placa à l'entour, les uns étendus au pied de l'autel, sur le ventre, et les jambes en l'air; chacun sissoit des aire fort gais. Les sacristains firent la toilette de la sainte, et la vêtirent de parures élégantes et de joyaux car elle devoit aller faire une visite à sa sour à la cathédrale, y réjourner quelques semaines, puis revenir avec la même pompe. Tous ces gens manioient gauchement la sainte, et se permettoient même, tout près d'elle, des propos qui sans doute, si elle n'eut pas été de bois, l'auroient certainement fait rougir de honte. Cependant un Syracusain croyant nous assura que rien

· 70.

n'étoit plus avantageux que de posseder line patremne aussi excellente ; que, récemment éhécoré, lorsque l'on souffroit de la famine, elle avoit fait arriver quatre navires charges de ble.

Enfin on avoit reussi à mettre la statue de sainte Lucie en mouvement et accompagnée du son de toutes les cloches, du bruit des boites et des innombrables en viva; elle commença son voyage vers la cathédrale. Ce fui avec un tintamarre et un scandale pareils qu'elle fut déposée dans cette église. Alors quelqu'un se plaça sur le fatte de l'église, et fit envoler une quantité de pigeons, ce qui termina la première journée de la fête. Les Italiens, on peut le dire, montrent de l'insouciance dans leut croyance: jamais ils ne révoquent aucun point en doute, ni n'en parlent légèrement.

Al Syracuse, de même que dans toute la Sicile, nous nous étions mis sous la protection du vite monsul autrichien; tout étrangér devroit en faire autant ; on a des amis dans ées consuls; qui; dans tout les cas, peuvent rendre service, et à la parole desquels on peut se fier avec cestitude. Nous pouvons surtout nous louer de don Lorento de Benedictis, vice consul à Syracuse. Il voulut bien, sans le molindre intérêt, se charger d'une quantité d'affaires pour nous. Le caractère affable et obligeant des Sieiliens se manifestoit pagieulièrement chéz cet honière res-

pectable: jamais il ne put se faire une idée exacte de notre patrie. Après avoir, pendant quinze jours; eu constamment affaire à lui, il nous demanda cordialement: « Laro signori dunque sono Persiani » o Prussiani (messieurs, êtes - vous Persans ou Prussiens)? Il devoit donc croire que les Persans ressortoient de la juridiction d'un consul autrichien.

Le jour de Sainte-Lucie, il vint nous trouver pour nous mener au port, où la moitié de Syracuse étoit rassemblé pour assister à une course, que devoient faire trois bateaux. La foule réunie sur le rivage, la surface unie et la couleur bleue fourée de la mer, qui réfléchissoit l'éclat du ciel le plus pur, sembloient étinceler de saphir et d'or; le cap Plemmyrium, dont les contours adoucis bornoient l'horizon à l'ouest, les bocages d'olivier, apercus dans le lointain, à travers les ruines de la ville. et éclairés par le soleil coughant, enfin l'île d'Ortygie, cet ensemble offroit un coup d'œil ravissant et en même temps mélancolique. Tous les navires et les canots restoient immobiles, et célébroient aussi sur leur élément la fête de la patronne de Syracuse. Un seul brigantin, élégamment pavoisé, en honneur de sainte Lucie, faisoit une promenade; le propriétaire stoit à bord avec la famille : toute la compagnie; réunie sur le pont, danșoit, au son des instrumens. ....; 🖒 🦠

Enfin, au son de toutes les glaches de Syraouse, les trois barques partirent; du cap. Plemmyrium

et se dirigèrent vers le port de marbre. Leurs avirons frappolent la mel avet tant de promptitude; que récliement ils sembloient voler sur sa surface; quand ils passerent devant le brigantin, il les salua d'une salve de coups de caron: C'étoit alors qu'il falloit voir et entendre les gestes expressifs, les murmures, les cris de la foule attentive. Deux bateaux avoient pris les devans, et, se tenant près l'un de l'autre, conservoient un avantage égal. Le maître du troisième, sur le rivage, se demenoit comme un forcené, tant son chagrin étoit vif. Il faisoit des signes, agitoit son mouchoir, supplioit, exhortoit, crioit, frappoit du pied, couroit çà et là, comme si les rameurs eussent pu l'entendre: nous crûmes plus d'une fois qu'il alloit se lancer dans la mer. Le destin veilloit sur lui : les avirons des deux bateaux qui avoient pris les devans, s'embarrassèrent les uns dans les autres; le troisième, profitant adroitement de la circonstance. arriva le premier au but, obtint la palme, et revint orné du pavillon de la victoire.

Tout le monde courut ensuite à l'église d'Ello Spiritu Santo, où l'on devoit tirer au sort quatre prix, deux pour deux garçons, et autant pour deux jeunes filles pauvres. Un petit garçon, couvert de reliques, et faisant sans cesse le signe de la croix, fut elevé sur une table; il tira les lots; un ecclésiastique les lut à haute voix. L'église ressembloit à une taverne bruyante. On avoit de la peine à

se reconnoître au miliqu, de ce tumulte inconcevahle; tandis que plusieurs personnes ericient tout haut, comme au spectacle, de faire silence, Ce fut par cette dernière cérémonie que se termina la fête de sainte Lucie de la contra la fete de sainte Lucie de la contra la fete de sainte Lucie de la fete d (La suite an prochain cahier.) various services and all the probabilities in the 1.10. 1.13. A Comment of the Comment the energies by that a mark of the Me Horry . 18 18 18 11.0- 16 to there are in all the particles and the : nathal refler year and live two di somestica stella fin, stell mesti colo; care con a contract the tract of white De Connections English and the English of the part of the  $\epsilon$  , the CDD field with  $\epsilon$  . The  $\Gamma$ Stop to the action of the policy of the policy and the second of the second of the country of the country of Land the sail of the sail of the many of the first that the first first feet from the feet of the first f a former og 1911, 12 orforstanden i 1911 i polesila The State Control of the

## LALIBYE ET SES HABITANS,

parte général minutogia : parte de la comparte del comparte de la comparte de la comparte del comparte de la comparte del la comparte de la comparte del la comparte de la

chi contarenzani di manenti azun t

La partie nord-est de la Libye que j'ai parcourue est traversée par des chaines de montagnes basses et des plateaux qui vont, par des ramifications nombreuses, se perdre vers la Méditerranée. Cette contrée est séparée de la vallée du Nil par un large dos de rochers calcuires nus, à surface endulée, qui se prolonge au nord vers la mer la cote , ; à l'ouest " d'Alexandrig jusqu'au dessus de Kasser-Chama, et probablement plus loin encoret est rocailleuse; car le petit nombre de dunes que l'on rencontre ont des rochers pour base. Le long de la limite orientale de la Libye s'étend, du sud su nord, la vallée de natron; et, plus à l'ouest, le Bahr-bele-ma ou mer sans eau, long enfoncement sablonneux qui est parallèle à cette vallée, et n'en est séparé que par ein dos insignifiant. De là court, de l'est à l'ouest, jusqu'à El-Gara, éloigné de soptijournées de route, une chaîne de montagnes haute de 200 à 300 pieds et large d'environ unamille, dont la pente est escarbée au sud. De cette chaine partent diverses branches

qui s'avancent vers la Méditerranée en se ramifiant et s'abaissant, ou s'y terminant par des pentes roides.

La chaîne principale qui se dirige de l'est à l'ouest est composée de couches horizontales de calcaire primitif mêlé de grès de différens degrés de dureté et de blancheur, entre lesquelles on trouve des couches concentriques de gros silex qui forment comme le novau de cette longue chaîne. La décomposition de cette roche est prodigieusement hâtée par l'effet de l'air salin qui la ronge, la fend, et la résout pour ainsi dire en torrens sablonneux. Les ramifications de la chaîne consistent, au contraire, en grès, dans: lequel l'observateur remarque une transition qui lui fait douter si le sable qu'il voit a été: produit par la décomposition des roches, ou bien s'il ne passe pas encore graduellement à l'état de pierre. Je rencontrai des conglomérats qui étaient moitié pierre et moitié sable, et le docteur Ehrenberg me montra un morceau d'argile de la dureté du porphyre, et dans laquelle une coquille de limacon ordinaire étoit renfermée, circonstance, qui met hors de doute la permanence de l'action qui forme cette roche.

Le caractère général du désert de Libye est l'uniformité: on ne voit que des surfaces horizontales dont les élévations et les enfoncemens relatifs sont peu considérables. Sa superficie n'offre

que des cailloux d'argile et des masses de sel disposées en couches ramassées ou roulées les unes sur les autres; dans les pays où ces substances. ne se trouvent pas, on n'apercoit que la roche calcaire ou le grès absolument nus. Le long de la côte, et à une certaine distance dans l'intérieur. c'est-à-dire jusque dans le canton où vraisemblablement le lac Maréotisis étendoit autrefoisit on rencontre des bancs de coquilles ; tandis quelle reste de terrain est imprégné de chaux et d'ar-l gile.. Cette chaux paroît devoir son origine à des debris de coquillages, qui brisés et décomposésy sont en quelque sorte retournés à leur élémenti L'argile a été enlevée de la roche par l'action des caux, et dans l'intérieur, du côté de Siouah ; remplit fréquemment les enfoncemens de la surface, comme un mortier revêtu d'un enduit lisse, 

Sur la coupe orientale du terrain je trouvai, indépendamment des fragmens de grès, des pyrites martiales, et, sur la côte maritime, quelquesois du sable fin et blanc. Depuis Bir-la-Rabbia, au contraire, presque toute la surface du terraintest couverte de petites pyrites martiales noires qué je fus d'abord tenté de prendre pour du crotin de mouton ou pour une graine quelconque. Dans les oasis et le long des chaînes calcaires, je trouvai beaucoup de sel, des efflorescences de natron, des couches d'argile et de sable sur les roches.

Lanation se montre tlans les plained en masses détachées ou cristallisé comme le sel ordinaire; en quelques endroits, il soulève le sol à tel point, que l'on croit marcher sur un champ labouré. Sur cette pente méridionale le sable est, au contraire, mêlé de coquilles pétrifiées et bien conservices, et l'on rencontre fréquemment des pétrifinations de diverses sortes enlevées des roches celezises par les pluies et disséminées sur la terre. Leilong de toute cette chaîne de rochers, notamment dans l'enfoncement de Mogara et dans le Bahr-mela-ma qui lui est joint, on trouve du bois pétrifié, soit épars, soit disposé en pouches. Combien de milies d'années n'ont pas du s'écouler pour que cette pétrification s'opérat! La sagadité hardie des naturalistes le décidera peut-être; mais que diront-ils, lorsque je leur assurerai que j'ai vu de gros troncs de ce bois pétrifié, dont l'enveloppe extérieure se décomposoit de nouveau Doug observer partie in the mine in the . Pai trouvé presque partout le sable du désett solide et dur comme celui des allées d'un jardin; ses parties sont liées le partieules argileuses et salings ou par des pyrites; de sorte que la plupart des séparations de tedrain que je traveisai resseubloient presque à des idigues faites de main d'homme. Dans l'éasis d'Ammon, dans l'El-Gara, notamment dans quelques défilés des collines calcaires, dans le Bahr-bela-mà et dans la vallée des

lacs de natron), le sable sembloit être mobile uets dans certains androits, ramassé en tas onduleux d toutefois, il étoit passablement solide. L'armée de Cambyse et la caravane de 2,000 hommes en furent, dit-on, engloutis (ce dernier accident est da 1805), pénirant pout fêtra viatimes du chamain on de la soif; enquite da abbe recounit: les cas davres, ainsi, que cela popureit varrirer; dans un espace de temps hien alus anunturdane les pays sablonneux dis north. Dans mes nombreus bivonace au milieu des sablesu j'et su . derant des . tempêtes les plus violentes , que le vent n'amas. soit qu'ung quantité peu considérable de sables M. Costaz a publié une analyse détaillée des selles du déset dans les Mémoires vun l'Egypte (T. H.) rant, le leng de la chète des mouter et 66, per \_\_\_A.l'exception des pasis, il n'ma hulle part do l'eau courante Les sources isolées etiles nomhreuses citernes dans lesquelles l'enu de pluie se reppit ne fournissent souvent aux Bedouine et aux voyageurs qu'une chétivez provision. Voilà popugyoj plusjepre cantons dy désert sont à may sé du manque absolud'eau, fréquemment dépoursus de tonte régétation, et entièrement tuhabimbles roilà pourquoi j'épropysi de le surprise de trouver en plusiours endrosts une guantité de plantes que je ne m'attendois apps his mair, danse des yents, brûjans qui flátrissent mut, et de la nature du sel. Le long de la mar, l'observai le lishen pau-

....Je rencontrat dans le désert un assen grand nombre de gazelles; on dit qu'il y on d treize espèces : leur allure gracieuse deitr course ravide divertissent le voyageur.: Lour chair savoureuse leur attire les poursuites du chasseur, mais il est difficile de s'en approcher à portée de fusil. Lour train de devant étant, le plus court, dies voit plus vite en montant qu'en descendant. D'ailleurs elles ressemblent à nos chevreuils, mais sont plus sveltes; elles ont des cornes longues d'un bied et recourbées à leur extrémité; elles sout généralement de, couleur fauye, ont le ventre blanc et une bande noire de chaque côté.: Leurs: oreilles : sent longues, très-ouvertes, et terminées en pointes : leurs grands yeux noirs sont très-yifs, et garnie de larmiers en dessous, leur queue courte est terminée par des poils poirs assez longs. Il est thèsdivertissant de les voir courirs surtout lorsque, s'élançant, elles sautent ayant les quatre jambes en l'air. Elles s'apprivoisent aisément, et designment aussi traitables que les animaux domestiques; seplement leur avidité, et leur gloutonnerie qui les fait promptement périr, et la fragilité de leurs jambes, les rendent difficiles à conservers de la

Le long de la côte, nous avons trouvé beaucoup de mammifères rongeurs, notamment la gerhoise, le hamster, et plusieurs espèces de rais et de souris. Il y a aussi des loups et des hyènes de ne vis aucun des premiers, je n'apeneus alles uiccondes que dans le Bit-la-Rabbia ; les loups sont également très-communs dans les oasis de Siouale et d'El-Gara. Le lièvre de Libye est plus petit que cèlui d'Europe ; sa .cooleur est grisé-blanchanes j'en ai imangé, plusieurs ; et j'ai trouvé que le voyageur suédois Hasselquis avoit su raison de dire que le goût en est fade; il fallott les épiter fortements.

: La partie septentrionale du désert ne manque pas non plus de volatiles; nous y vinies des valutours, des faucons, des chouettes, des pigebne sauvages, des perdrix, des alouettes et d'autres pelits oiseaux. Il y avoit surtout beaucoup de boubara; espèce d'ontarde plus petite que celle d'Europe ; nous en mangions souvent, parce que le fancon du Maugrebin', notre compagnon, étoit tres-bien diessé à les prendre banz d'a 6 no mini-- Je ne rencontral pas de gros serpens , et en géq neral bien moins que je ne m'y attendois; les cainélégns et d'autres lézards de diverses espèces étoient très-communs. Les tortues : de terme : et les la rachnides.. sont également : indigènes « dé / la Libreo Souvent de: matin, commous levant, nous apercevious x des scorpionsivsens nos n'attesquis ils étoient adseal fréquentment de la longueur d'un · demisdoigt. Leur priquer esti très-douloureusa, at quelquesois mortelle, moins par le vehin qui se rés paild dans la plaie que par la fièvre ardente dui survient bientôt! Un remède facile à employer, quand on n'en a pas d'autre sous la main, est d'allumer de la poudre à tirer sur la plaie récente et scarifiée. Nos naturalistes découvrirent plusieurs genres et espèces d'araignées, de coléoptères, de mouches, de coquillages, en un mot, d'insectes et de vers que l'on ne connoissoit pas encore.

Le désert intérieur est beaucoup plus pauvre en animaux de toutes les sortes. Je vis des autruches en troupes de douze à quinze à la fois; elles nous laissoient approcher jusqu'à un quart de lieue de distance, puis s'enfuyoient avec une promptitude extrême; de loin, elles me paroissoient très-grosses. Leur chasse est très-profitable et une occupation favorite des principaux Arabes. Une peau d'autruche bien garnie de plumes se vend ordinairement quatorze piastres fortes au Caire ou à Alexandrie. Le cheikh qui m'accompagnoit, et surtout son beau-frère, étoient d'ardens chasseurs d'autruches. Voici ce qu'ils me racontèrent de la meilleure manière de prendre ces oiseaux:

On se réunit en troupes; on emmène des chevaux et des chameaux; on emporte des outres pleines d'eau et des vivres pour deux mois; ensuite on traverse le désert dans toutes les directions: si l'on rencontre une troupe d'autruches, en se garde bien de les effaroucher en s'en approchant brusquement; mais on remarque quelles routes clles suivent pour gagner les lieux où alles

mangent et hoivent, et où elles retournent ordinairement le matin et le soir. Quand on a découvert ces endroits, on y construit, avec.des branchages ou des planches légères que l'on a apportées, des huttes derrière lesquelles les chasseurs se tiennent cachés. Quand les autruches reviennent, tous les chasseurs font à la fois seu sur elles à un signal donné, et tâchent d'en blesser le plus qu'il est possible; ensuite commence la poursuite au grand galop, mais seulement de celles qui ont été frappées; le cavalier, monté sur le cheval le plus agile, essaieroit inutilement d'atteindre une autruche intacte. Dans une de ces expéditions, qui dura neuf semaines, le cheikh, avec son père et son beau-frère, tuèrent une quarantaine d'autruches qu'ils vendirent 1,400 piaștres fortes au Caire.

Dans le voisinage des lacs de natron, il y a beaucoup d'antilopes nommées vaches sauvages; elles sont rousses ou blanches; leurs cornes sont longues et pointues; on dit que leur chair est très-savoureuse; elles sont extrèmement farouches, et promptes à la course. J'en rencontrai plusieurs troupeaux; mais on essaya toujours inutilement de les attraper. Dans le voisinage des eaux potables, on reconnut souvent leurs traces avec celles des gazelles, encore plus agiles qu'elles.

Toute la partie du désert de Libye que j'ai par-

courue est habitée par des fellah ou laboureurs, des tribus régulières, des Bédouins et des Arabes estant isolément.

Les fellah out des demeures fixes dans le voisimage des puits et des citernes; ils cultivent la terre et élèvent du bétail; ils passent pour nonchalans; serviles et paresseux; ils sont robustes. et remuent avec facilité des fardeaux très-lourds : quand ils travaillent, ils chantent pour s'exciter mutuellement à la besogne. Ce sont presque toujours des musulmans fanatiques : la misère dans laquelle ils sont plongés provient peut-être autant de l'oppression exercée par un gouvernoment avide, que de leur paresse et de leur indifsérence naturelles. S'ils avoient la perspective de jouir tranquillement du fruit de leurs peines, le terrain qu'ils cultivent pourroit souvent leur rapporter de riches moissons. Quoique réduits à une panyreté extrême, ils sont, comme tous les Arabes , très bospitaliers.

Les Bédouins n'habitent jamais des maisent; ils n'ent que des tentes mebiles; ils ne s'occapent pus enclusivement d'élèver du bétail; qu'elques tribus se chargent de transporter du natron, d'autres du charbon, d'autres enfin confessent des caravanes. Leurs mœurs forment un contraste frappant avec colles des fellah, qu'ils méprisent. Le Bédouin, pénétré du sentiment de aussindépendance, est arrogent et sier, mais

dans:la même proportion y rampant et soumis devant quelqu'un plus fort que luit Sobre et hospitalier, il partage ses provisions avec l'étranger qui s'adresse à lui, sans s'informer quelles dent sa eroyance et as nationa le plus paerre prend place à la table du riche sans craindre d'être renvoyé; il demande aussi, emporte même sans cérémonie ce dont il a besoim, et va jusqu'à employer la violence pour exerces lihospitalité; car, ainsi que jé llai souvent vu , il s'empare , par le droit du plus nlus fort, du grain et du béfail d'auseul. L'usage patriarcal de sceller toutes les conventions, en mangeant ensemble du pain et du sel, existé ensore : mais le Bédéuin ne regarde que un serment comme obligatoise sussitut que se erdinte ou l'insérôt l'excitentià l'enfroindre; il se met constant ment du côte du plus fort ou du parti vainqueliri quiconque s'étant né à lui, cesso d'étre plus pulgi sant que lui, est perdu. Son penelvant à la gaite est surprement; mais de sont les maux d'autrui, les thompérids, les méchancetés, les sarcasmes amers quiloportent à la joie. De même que les enfants, les Bédévinss'envient motuellementle plus mince dradhaget, et sont continuellement en disputé dintra cur. Lour vengeance est implacable ef alsténée de sang; ils trouvent méprisable il épargner an content vaincup partout où ils penvent faire madbinoleut, prepondennen, als vents intappor tables La simplicité de leurs mouse ne les empêche pas d'être extrêmement dissolus. Les maladies siphylitiques sont très-communes parmi eux, et les penchans contre nature les dominent.

Ce que je viens de dire s'applique à toutes les tribus de Bédouins que j'ai connues; peut-être des tribus, vivant dans d'autres cantons ou des individus isolés, offriroient des exceptions; du reste, leurs usages sont toujours les mêmes. Ils se servent de moulins à bras pour moudre le grain; ils font cuire leur pain sur des pierres rougies au feu; souvent ils ne mangent que des dattes, se nourrissent rarement de viande, boivent de l'eau modérément et du lait de chameau pour se rafraîchir quand ils en peuvent avoir. Le mets le plus distingué dont ils régalent un hôte qu'ils chérissent ou qu'ils respectent est un mouton rôti qui est servi tout entier, à l'exception de la tête, et dont on déchire les morceaux avec les doigts. Ils déterminent les heures du jour par la longueur de l'ombre, celles de la nuit par le lever et le coucher des étoiles; ils ne connoissent d'autres maladies que la variole et les maux venériens, dont ils abandonnent ordinairement la guérison à la nature; quelquefois ils appliquent le fer rouge; c'est pourquoi on voit souvent des Arabes avec des cicatrices de brâlure sur les brasis mais ils mestent principalement leur confiance dans les amulettes qu'ils suspendent autour de leur corps. Ils traitent aussi légèrement les blessures d'armes à feu, de sabre ou de lances; cependant ils frottent parfois celles-ci avec de l'huile ou du beurre; et, quand la suppuration paroît nécessaire, ils la produisent en plaçant une petite pierre dans la plaie.

La troisième classe des habitans du désert, celle des Arabes errant isolément, n'a ni lieux de campement déterminés, ni un lien ferme qui l'unisse. Ces Arabes errent à l'aventure avec leurs troupeaux, les font paître où ils trouvent des pâturages, quelquefois cultivent un morceau de terre, ou bien vivent de vol et de pillage. J'en ai connu quelques-uns, mais je n'ai pas eu le temps de les observer avec attention; cependant j'ai eu des motifs suffisans de croire qu'ils ne valent pas mieux que les Bédouins.

Voici le nom des tribus régulières qui vivent dans la partie du désert de Libye que j'ai parcourue, et le nombre probable de leurs guerriers; il n'est pas ici question des habitans des oasis de Siouah et d'El-Garba.

|            |          |                   |            | . •          |
|------------|----------|-------------------|------------|--------------|
| i.         | La tribu | Anady compte env. | 500 caval. | et 800 fant. |
| 2.         |          | Djimmeat,         | 250        | 500          |
| <b>3</b> . |          | Velled-Aly        | 100        | . 5,000      |
| 4.         |          | Iouabis           | 200        | . 400        |
| 5.         |          | Samelous          | 150        | 600          |
| 6.         |          | Araby             | 500        | 400          |
| 7.         |          | Fouet.            | 500        | 600          |

| 8. La pribu Barassy compte euv. | ano caval. et jon ;: |
|---------------------------------|----------------------|
| g Iovaïsi                       | 500 100              |
| io Ianial                       | 300                  |
| 11 Tarounna                     | 150 100              |
| 12 Amainga.                     | 200                  |
| 13 Daffa                        | 500 500              |
| 14 Coughel                      | 100 100              |
| 15 Maireb                       | 150 pa               |
| 16 Néganpé                      | 100 70               |
| 17 El-Kebiré                    | 100 50               |

Quoique je n'aic pas pu me procurer des renseignemens plus détaillés sur la population de ces Arabes, je pense que, quant aux femmes, aux enfans et aux domestiques, on peut compter trois individus pour chaque combattant, ce qui fera connoître la somme totale de la force de ces tribus. Il en résulte que les Bédouins du nord-est de la Libye pourroient mettre en campagne une armée de 13,000 hommes, et que leur nombre total, sans y comprendre les fellah ni les Arabes errant isolément, est de 30,000 ames. Leur intérêt particulier et leur méfiance naturelle les portent à cacher la quantité de leurs bestiaux et des autres choses qu'ils possèdent; mais les apparences dopnent lieu de croire que leurs troupeaux de chameaux et de moutons sont très-considérables.

La forme de gouvernement des Bédouins, on plutôt la nature des rapports de chaque tribu à son chef, est républicaine. Le cheikh ne jouit que de considération personnelle; lorsqu'ou lui porte des plaintes, ou quand il faut décider des cas difficiles, le cheikh doit appeler à un divantes plus anciens de la tribu; la majorité des voix y détermine ce qui doit être fait; sauf les occasions où le pacha délègue à un cheikh, pour un certain temps, le pouvoir exécutif dans toute son étendue, par exemple, pour une campagne. Les cheikhs s'efforcent ordinairement de conserver, par artifice et par des présens, leur emploi dans leur famille.

Durant la domination des mamelouks, les tribus de la Libye se détruisoient les unes les autres par des querelles sanglantes; ear le droit du talion s'exerce parmi eux, la vengeance du sang n'y meurt jamais; par conséquent, l'esset des ressentimens, auquel rien ne s'oppose, renouvelle sans cesse les meurtres. D'ailleurs, charun de ces beys qui se faisoient continuellement la guerre entre eux cherchoit à attirer à son parti une ou plusieurs de ces tribus de Bédouins. Mais, malgré la dépendance dans laquelle ils sont tombés insensiblement, les Bédouins se considèrent encore comme les seuls maîtres du désert, et tyrannisent gpiconque se soumet à leur pouvoir. Malheur à qui est obligé de craindre leur puissance, ou de fuir devant eux dans les combats!

L'habillement des fellah consiste ordinairement en une large culotte et une chemise de toile bleue qui va du cou à la cheville, elle est attachée au-dessus des hanches par une ceinture. Leur tête est coiffée d'un bonnet qu'ils entourent quelquefois d'un morceau de toile blanche, ce qui ressemble à un turban. Au lieu de la chemise de toile, ils portent souvent une sorte de robe d'une étoffe grossière de laine, qu'ils fixent autour de la taille avec une ceinture ou un cordon. Parfois, ils n'ont, autour des hanches, qu'un morceau de cette étoffe, et du reste sont entièrement nus. En été, les petits garçons et les petites filles n'ont aucun vêtement, et ordinairement vont ainsi jusqu'à l'âge de buberté. Lorsque les hommes se livrent à un travail fatigant, dans l'eau et hors de l'eau, ils ont coutume de se dépouiller de tous leurs vêtemens.

Les Bédouins font également usage de culottes larges; mais ils portent autour du corps une longue pièce d'étoffe de laine grossière, grîse ou blanche; ou la nomme haram; ils l'arrangent de diverses manières; tantôt ils s'en enveloppent comme d'une robe, tantôt ils la roulent autour des hanches, ou bien la placent sur les épaules, ou la transforment en bonnet ou en turban. Pendant la nuit, elle sert, soit de couverture, soit de tente. Ils se coiffent d'un tarbous, rarement d'un turban; ils sont constamment armés d'un fusil; beaucoup ont en outre des pistolets et un sabre. Les cavaliers y ajoutent souvent une espingolle; les armes à feu

sont munies de baïennettes, que les François et les Anglois leur ont fournies. Autrefois, les Bédouins fabriquoient eux mêmes leur poudre; mais, depuis que le salpêtre fait partie du miri, le gouvernement la leur vend; ils la recherchent beaucoup, et savent fort bien distinguer la bonne du la mauvaise.

Un Européen qui vent faire dans le désert un voyage, dont l'étude des sciences est le but, ne doit pas se joindre aux caravanes ordinaires. parce que la régularité de leur marche et la méfiance des homines qui la composent empêchent de se livrer à des recherches. Nous avions dong agi sagement, en formant pour nous unte caravane particulière; mes compagnons et moil, nous la composions; tous les Arabes étoient à natre service; mais quiconque, dans des circonstances semblables, se fie aux Bédonins, ne tarde pas à trouver en eux des maîtres plutôt que des serviteurs. Quiconque les a vus sous d'autres rapports, ne peut pas se flatter de connoître les enfans du désert. Le même Arabe qui, dans une ville et devant des supérieurs puissans, montre de l'humilité, souvent une soumission rampante, et qui trouve tout bien, sent son indépendance aussitot qu'il entre dans le désert. Il sent qu'il a atteint son lieu de refuge qui lui est entièrement ouvert, et où toute puissance civile essaieroit en vain de le chercher. L'impunité le rend insolent

et inflexible. Le droit d'hospitalité lui assure partout le soutien de son existence; on lui donne aisément re dont il a besoin; une poignée de dattes lui suffit pour le nourrir pendant une journée entière. Le menace-t-on, il répond par des mienaces plus fortes, et regarde comme un droit de se débarrasser d'un ennemi par l'assassinat.

Les chameaux de notre caravane appartenoient au cheikh qui la conduisoit; nous étions dépendans de lui et de ses serviteurs , ce qui nous causoit beaucoup d'embarras. D'ailleurs, il un survient souvent que l'on ne peut prévoir. Dès le lendemain de notre départ d'Alexandrie, nos chameaux se dispersèrent de tous les côtés pour chercher de la nourriture; ils couroient avidement vers toute plante ou tout buisson qui leur en offroit; bientôt, ils furent séparés par un intervalle d'ane, lieue dans tous les sens Aucun des Arbbes na prenoit souei de les conduire. Je se tandai pas à me convainere que les paurnes animang, n'obtiendroient d'autre pâture que colle qu'ils pourroient se procurer de cette manière insupportable pour nous, par le temps qu'elle nous faisoit perdre. Dès le premier jour, notre caravane ressembla moins à une troupe qui voyageoit; qu'à un troupeau qui paissoit; avec cette dissérnace pourtant qu'ordinairement, ce dernièrest maintenu en ordre par le patre qui en a soin et qui empêche les animaux de s'écarter. Souvent, ce

n'étoit: qu'avec beaucosp de peixe que l'en reussissoit à ramener les chameaux. Notre cheikh restoit spectateur indifférent de tout ce désordre. Mes compagnons et moi, nons nous consumions en efforts inutiles; donner des ordres, menæer; n'aboutisseità rient bi nos gens faisoient marcher les chameaux, les Arabes se courronçoient et devenoient insupportables; il falloit cèder.

. Un matin, au moment où nous voulions partir, le cheikh nous annonça que, pendant la núit; quatre chameaux s'étoient enfois, et qu'il ne pouvoit se dispenser de les faire chercher. Nous attendîmes avec impatience; mais ensuite on vintunmoncer que l'on n'avoit pu retrouver les animaux perdus, et qu'il étoit impossible de décamperavant qu'qp les ent remplaces par d'autres que lon iroit acheter à un camp d'Arabes peu éloigné. Je denpai de l'ergent pour cela. Ni les chamesux perdus, ni les shemeaux achetés ne parurent. Il étoit évidentique de cheikh avoit, à dessein, envoyé les phameaux aux loin pendant la milit. Une journée entière fut perdue à négocier inutilement. : Un Mangrehin, nommé Abou-Brik, m'avoit été proprimando pi j'engagesip deno à mon sessiote set honome dui pouvoit m'être fort utile. Le chrish guquel il déplaisois l'avoit renvoyé le jour de anotre départ d'Alexandrie. Abou-Brik alla trouver le sconsul de Tripoli, qui, après s'être

concerté avec M. Drovetti, lui dit de venir me rejoindre.

Son arrivée occasionna une contestation trèssérieuse avec notre cheikh qui refusa de l'admettre dans la caravane, sous prétexte que ce seroit contraire à son honneur de suivre un conducteur étranger. «Je saurai bien, ajouta-t-il, trouver » moi-même la route; dans aucun cas, je ne déférerai aux avis d'un Maugrebin, ni ne le paierdi. Cependant, à Alexandrie, il s'y étoit engagé. Je lui déclarai à mon tour que ni mes compagnons ni moi nous ne nous fierions pas un jour de plus à lui, si cet homme ne venoit pas avec nous; je dis encore an cheikh gu'il falloit gu'il procurat tout de suite; à ses frais, un chameau à Abou-Brik, et qu'il lui comptat le salaire auquel il s'étoit engagé; que, dans le cas contraire, l'expédition étoit terminée. Mes compagnons accédérent unanimement à mon discours; et, comme le cheikh continuoit à se montrer insolent et récalcitrant, je fis abattre les tentes et tout préparer pour rebrousser chemin.

Le cheikh furieux convoqua les anciens des Arabes à un divan, qui ne tarda pas à devenir orageux. Mal d'accord entre eux, ils se séparèrent deux fois, et reprirent autant de fois la délibération en se querellant, sans que nous ne possions deviner quel en étoit le sujet.

- Elle duroit encore, quand mon mamelouk, arrivant à la hâte, me dit qu'il étoit temps de prendrelles armes. On entendoit les Arabes faire des propositions qui donnoient lieu de craindre des extrémités fâcheuses; il étoit question de nous egorger, puis de s'enfuir sur le tersitoire de Tripoli. Nous prîmes donc nos armes, nous nous réunimes, et nous attendimes tranquillement l'issue de ces débats.
- Notre sang-froid et nos mesures de prudence avoient imposé au cheikh et adouci sa furenr. Il vint amicalement à moi, offrit de prendre avec lui le Maugrébin, et de laisser à la décision des personnes qui avoient organisé la caravane la question de savoir s'il seroit payé par lui ou par nous; et, dans le premier cas, il s'engageoit à lui faire un riche présent lorsque nous serions de retour à Alexandrie. Alors je conçus l'espérance qu'à l'avenir le cheikh se conduireit mieux, sinon de plein gré, au moins par crainte.

De plus, à combien d'inconvéniens n'est-on pas exposé dans ces excursions, au miliéu de régions où l'homme redoute sans cesse de reucontrer son semblable!

ing Leub octobre, entre Alexandrie et Siouah, apus enmes sujet d'être alarmés et de craindre ane attaque. Sur un long coteau qui s'éténdoit devant nous, on aperçut des cavaliers qui jetoient en Fair du sable et de la terre; ce qui,

chez les Arabes, est le signal ordinaire de sé nréparez an combat. On zéunit donc toute la cararane, qui, de même qu'à son ordinaire, étoit trés-dispersée, et chacun s'arma. Houreusement, nos précautions furent inutiles, ear aucun ennemi ne parut. Quelques-uns de nos Arabes prétendirent que cette alarme avoit été opeasionnée narides hommes de leur propre troupe qui avoient essavé de voler des moutons à un troupeau voisin: de leur côté, les propriétaires avoient cherché à se défendre. Fort heureusement, on n'en vint pas aux mains; car il se itronva que tolites pes cartouches à balles avoient été placées dans nios coffres; ainsi za moment du danger, nous étione sans armes. Cette affaire nous sit commune que , dans une accasion sérieuse, nous ne pouvions pas espérer beautoup du secours de nos Arabes, Dans le danger, les Bédouins se comduisent comme des enfans; ils sautent de côté et d'autre comme des maniaques, crient y tirent en l'air, et , en attaquant, font feu à une tièsgrande distance; de sorte qu'avec leur manyaise poudre et leurs armes qui he valent pas mieur. ils ne peuvent rien effectuer. le l'ellie es . A mesuse eque mode avancions, datoonduite de ada Arabes devenoit de jour en jour plus insuppottable. Le chaikhe s'éloignoit constamment de la caravano, et restait souvent absent pen dant un jour entier. Les Bédouits, refuseient a des nous

obeir, et se permettoient tous les désordres possibles. Janrais ils ne s'occupoient d'arriver de bonne heure aux puits et de remplir convenablement les outres; ils faisoient aller les chameaux partout où il leur plaisoit, forçoient nos domestiques à en descendre pour s'y mettre à leur place, buvoient notre eau et la laissoient couler; il en résulta que, deux fois, nous fûmes privés d'eau pendant vingt-quatre heures, quoique la chaleur fût excessivé.

Le 27 octobre fut un de ces jours malheureux, notamment pour moi. Une ancienne blessure au bras, qui s'étoit rouverte quelque temps auparavant, me donnoit des inquiétudes, à cause du mativais caractère qu'elle présentoit et des douleurs atroces qu'elle me causoit. Il fallut me résigner à passer quelques jours aux puits de Bir-Onadi-Rabhia, où nous ctions arrivés dans l'obscurité; mais ce lieu étoit bien peu convenable pour y séjourner. L'eau étoit bonne, mais en si petite quantité, qu'en vingt-quatre heures elle en fournissoit à peine trois outres. Il n'y en avoit que pour les hommes; il falloit envoyer les bestiaux s'abreuver à Bir-el-Kor, éloigné d'un jour entier de marche: une demi-journée étoit employée à puiser de l'eau, à cause de la profondeur des puits. Quand les animaux revenoient le troisième jour au camp, ils étoient de neuveau haletans de soif.

Par bonheur pour moi, il y avoit, à un mille du camp, un chevrier solitaire qui m'apporta tous les jours une bouteille de lait. Ce fut un grand soulagement pour ma santé. Quand nous partîmes, au bout de huit jours, je donnai à cet Arabe un couteau, une pièce d'or et une livre de poudre fine; ce dernier objet lui fut le plus agréable. Cet homme me dit qu'il n'avoit que deux chèvres dans son troupeau.

Je ne sais pas ce que je serois devenu sans le secours inespéré que ce patre me procura: j'en éprouvai bientôt l'heureux effet. Dans la nuit du 28 au 29, mon bras, qui s'étoit extraordinairement gonflé, se ressentit de l'influence des cataplasmes émolliens dont je l'avois entouré; le dépôt qui s'y étoit formé creva, et je fus délivré de mes souffrances.

(La suite à un eahier prochain.)

The first state of the state of

## BULLETIN

1.

## ANALYSES CRITIQUES.

An historical and descriptive narrative, etc.; Recit d'un séjour de vingt ans dans l'Amérique méridionale; par W.-B. Stevenson; 3 vol. in-8°. Londres, 1826.

Travels in Chili and la Plata, etc. Koyage au Chili et dans les provinces de la Plata, contenant un grand nombre de renseignemens sur la géographie, le gouvernement, les finances, l'agriculture et le commerce de ces contrées, etc.; par John Miers. Londres, 1826, 2 vol. in-8°.

Rough notes taken during some rapid Journeys across the Pampas and among the Andes. — Ébauches ou Notes informes prises pendant plusieurs courses rapides à travers les Pampas et parmi les Andes; par le cap. F.-B. Head. Londres, 1826.

## (DEUXIÈME ET DERNIER ARTICLE.)

M. Miras vivoit fort tranquille en Angleterre, lorsque les députés chiliens y arrivèrent. Il eut le malheur de faire leur connoissance, et le malheur plus grand encore de croire à leurs promesses; ils peignoient leur pays comme un autre el Dovado, couvert d'or, d'argent et de

cuivre : le cuivre surtout, tiré des mines, devoit revenir à moitié prix de ce qu'il coûtoit en Angleterre. Le charbon de terre se donnoit, et la main-d'œuvre étoit à rien. On ne ne pouvoit suffire aux demandes des objets manufacturés qu'on exportoit par les bâtimens de la compagnie des Indes par les ports de l'Océan-Pacifique. La prudence de M. Miers s'endormit dans ces brillantes illusions. Il s'empressa d'expédier pour cet lieureux pays un si grand nombre de machines, d'outils et de mécaniques, que l'ensemble apesoit; plus de cent solkante-dix tonneaux. Non content d'y engeven son argent, il ry rend de sa personne, en 18.8 a avec mae armée d'ouvrient, et madame Miers, qui ne l'abandonne pas. Mais à peine a-t-il mis le pick sur la terre américaine que les obstacles se présentent. La spéculation sur le cuivre échoue complétement. Il se fait meunier dans le voisinage de Valparaiso, pour tirer parti de ses machines et de sa colonie, et pour occuper ses loisira. Le moulin faisoit merveille, mais une certaine puit survient un tremblement de terre qui le renverse. et . pour comble d'infortane, .voilà qu'une veuve lui fait un procès à raison du sol sur lequel le moulin étoit bâti. Les tremblemens de terre et les veuves paroissent l'avoir fort dégoûté du séjour des Andes. Mais, j'en demande pardon à M: Miets, à quelque chose malheur est bon. Sans ses tribulations, il n'auroit pas eu le temps d'écrire un voyage, et nous serions privés de deux volumes trèsintéressans.

Dans ce nouveau tableau du Chili, on pouvoit craindre les souvenirs de l'auteur; mais, par un sentiment d'impartialité hien louable, il peint le pays sans rancune, sans colère et sans flatterie. C'est dire assez que M. Miers ne ressemble ni à Molina, ni à Vidaure, ni à Ovalle, m'à Ulloa, qui ont fait de cette control une espèce de terre

premise, un royaume d'une admirable fertifité, expression: qui ne convient qu'à un petit nombre de vallées ou plutôt de ravins arrosés par des rivières. Il n'a pas vu'ées signères chargées de pallettes d'or comme l'eau-de-vie de Dantsie, et, sur leurs rivages, des mineurs et des patres prendre des repas champêtres, à l'ombre des Besquéts parfumés, ainsi que l'a observé l'honnété M. Caldéléugh; il a cherché vainement la belle montagne de callioux argentifières, que le bon consul Mathieu Carter accordoit libéralement à je ne sais quel voin du Chili. C'est grand dommage de pendre tant de tresors, dont un nouveau Guthrie avoit déjà orte devoir s'enrichir.

La Providence a inépagé à M. Miers la consolation de n'être pas trompé tout seul. M. Head, son compatriote; fort brave officier, a été aussi bien attrapé que lui. Une compagnie, qui se proposoit d'exploiter les minés d'ér et d'argent de la Plata, avoit chargé ce dernier de dirigér l'entreprise, en le décorant du titre de commissaire de la société. Jamais commissaire ne fut plus actifiet plus honnête homme. Il sit plus de douze cents milles dans différentes directions pour inspetter les mines du Chili i mais, s'apercevant que ses commettans étoient pris pour dupes, au lieu de manger leur argent en expériences et en voyages inutiles, il se hata de congédier ses ouvriers, de laisser dans le pays ceux qui voulurent y rester, et de remener le reste en Angleterre. Grace à sa probité, sa compagnid en a été quitte pour 1,250,660 fr.; mais, en resanche: il lui a fait cadeau de la description la blus neuves la plus étendus et la plus pittoresque de la grande plaine des Pampes et des contres situées entre Mendozá et Buenos - Atues Juans compter un grand rombre de ranbeisnemens curious sub le Chill. Les capitalistes and clois monvoient avoir une telle description à mefficur

marché; mais la géographie ne pouvoit pasen recevoir une plus complète et mieux écrite : c'est une bonne fortune pour elle.

Maintenant que nous savons à qui nous avons affaire, suivons MM. Miers et Head dans les diverses contrées qu'ils ont visitées, et qu'ils ne paignent pas des mêmes couleurs que leurs devanciers.

Si nous remontons du sud vers le nord, nous rencontrons d'abord cette province de la Concepcion, l'une des trois grandes divisions du Chili, et la plus fertile et la plus pittoresque de toutes. Théâtre de carnage dans la lutte entre l'Espagnol de l'ancien et du nouveau monde, champ de bataille des Indiens et des Républicains du Chili, cette belle contrée offre partout des traces de la guerre et de ses horreurs. La capitale, qui porte son nom, est encore debout; mais ses 20,000 habitans sont réduits à 5,000. Cette cité, jadis si florissante, est sans commerce; ses rues sont désertes, et les ruines de ses édifices sont aujourd'hui les refuges de la misere et les repaires du crime. Une partie de la ville a été brûlée en 1819, par ordre du général Sanchez; il força même tout un couvent de religieuses à le suivre, et abandonna ensuite à Tucapel ces malheureuses, qui vivent parmi les Indiens, n'osant plus rentrer dans une ville républicaine, de peur d'encourir l'excommunication.

Il y a accord parfait entre MM. Miers et Head et leurs devanciers sur la fertilité de la province de la Concepcion. La nature a beaucoup fait pour cette contrée, plus agricole que le reste du Chili. La vigne y vient à merveille; ses vins rivaliseroient sans doute avec les meilleurs vins de l'Europe, s'ils étoient faits d'après nos procédés. Quelques-uns d'entre eux cependant égalent le Xerès et le Madère; d'autres, nos vins de Lunel et

de Languedoc, et d'autres encore ressemblent au meilleur bourgogne. Leur eau-de-vie, mal fabriquée, iest inférieure à la nôtre; leurs vignes ne sont ni cultivées! ni disposées comme celles de France : elles croissent en espalier. On cultivoit jadis le tabac sur les bords de la Maule; l'Espagne s'empara de cette industrie, et en usurpa le monopolé. Le peu de valeur des terrés en friche, mais de bonne qualité, paroît introvable : le quadra, un peu plus de deux arpens, s'öbtient pour une piastre. On sait que ces terres ne sont pas closes comme les nôtres, et qu'elles ne sont séparées que par des limites naturelles. Les rivages du Bio-bio et de la Maule voient croître le cocotier, qui élévé à plus de 30 pieds de haut les touffes charmantes qui le couronnent, et dont quelques-unes portent plus de mille noix. On voit, dans les terrains cultivés, des melons d'eau savoureux, et des fraises d'une énorme grosseur, ainsi qu'un arbre d'un port élégant, dont les fruits rouges, semblables aux cerises, servent à composer cette 14queur fermentée qui porte le nom de theca. On distingue, dans les bois, le canelo, vénéré par les Araucaniens, qui présentent toujours une de ses branches comme un gage de paix; le luma, variété du myrte, qu'on débite pour le charronnage, et dont on expédie les planches au Pérou; l'espino, avec ses fleurs jaune foncé, et si parfumées qu'elles ont reou le nom d'aromss; diverses espèces de pins, qui atteignent une grande hauteur, et mille arbrisseaux charmans, dont le feuillage varié se déploie sous toutes les formes, et présente toutes les nuances de verdure.

Si, de cette division du Chili, nous passons aux provinces du centre, la scène change, et cette nature si suave, cette terre si fertile, ne se retrouve plus que. duns les valides formées par des ramifications des Andes, qui courput parallèlement de la chaîne principale vent la mer. Ces valides ou ravins; qui servent de lits aux nombreux tornées produits par la fonte des neiges, laissent quelquefois entre ent des plateaux plus ou moins éténdus. On voit, par ce meuvement des éaux; que l'inclinaison du tersain est généralement de l'est à l'ouest fiantingio est déjà à 409 toises au-dessis du niveau de l'Oréan-Pacifique. Dans cette partie oquivale, la vérgétation est ancere belle et vigousque; elle l'est surtout vers le sud, où les montagnes sont moins bresques et moins élevées, où le sol se rapproché le plus des terres sbisines de la Concepcion.

dons ne suivrons pas nos vovageurs dans leur visite à Santiago, cette danitale tant et si souvent décrite. Valparifise a fourm à M. Miers quelques traits intéressais: Co port principal du Chili est singulièrement situé. Une chaine de montaignes élevées, 'déchirées settlement par dis fissures et un petit nombre de ravins, s'étend en defini-cercle et dessine la bhie. Entre cette chaffre escatpre et la mer règne un étroit rivage : c'est sur cette espèce de quai naturel que s'élèvent les maisons de la viller elles se prolongent dans les ravins les mons étroits et sur leurs pentes, partout où le terrain présente quel? ques toises d'une surface plane. Le mouillage est lion, excepté dans les tempétes d'hiver, lorsque le vent souffle durnord, et encore, avec des prévautions, il y a peur de dinger: Valparaiso est le grand marché de Chili. Sa population, heaucoup trop examinée n'excède pas suivant M. Miers, 5 à 6,000 âmes (1).

<sup>(1)</sup> M. Caldeleugh la porte à 4,000. C'est l'évaluation approximative de Schmidtmeyer. Les anciens navigateurs l'estimoient à 10,000 habitans, et madame Graham à 15,000.

: Iri finit le Chili agrigole: Au-delà de la rivière Chuasa commence le Chili-stérile, montagneux, same rivière navigable, same ruisseaux, presque same végétation, sans moissons suffisantes pour nourrir une population foible et disséminée, où la pluie est un phénomène, où le roice du ciel est inconnité, où des vallées entières, au libu de gras paturages, sont couvertes d'efflorescences salines (selvie Glauber). Cette pauvre contrée est celle des mines d'or et d'argent. Elle possède peu d'établissemens; elle est sans industrie., Ses habitans fouillent la terre pour y trouver des trésers, et ces trésers suffisent à peine pour procurer de grossiers habits et une nourriture frugale aux mineurs, qui usent promptement tine vie étrangère aux jouissances de l'homme des charips! Coquimbo est le nom que portent à la fois sette province et sa capitale. Toutes deux sont en proie au fléau répété des tremblemens de terre. Ils sont si fréquens, que les habitans regardent comme un leng répit un intervalle de deux mois entre ces terribles convulsions de la nuture. On trouve, dans le voyage du capitaine Head, une relation du tremblement de terre d'avril 1819; M. Miers décrit celui du 19 novembre 1822. La première seconsse eut lieu à une heure et demie après minuit. La terre avoit un rapide mouvement d'oscillation, et se soulevoit comme les vagues de l'Océan; mais, par un étrange contraste, tandis qu'elle engloutissoit les villes et leurs habitans, le ciel, étranger à tant d'agitation et de calamités, était calme et arrain, les étoiles brilloient d'un vif éclat, et la douce clarté de la lune se répandoit sur cette scène de désolation. Les secousses se succédèrent pendant trois quarts d'houre, de cinq en cinq minutes. On peut juger de leur extreme violence par le fait suivant. La côte, dans une étendue de 50 milles, s'éleva

de trois pieds au-dessus de son premier hivéau. Depuis cette époque, elle a conservé cette nouvelle hauteur.

Il faut tous les avantages du beau climat du Chili pour balancer les terribles effets de pareils fléaux. Ce chimat est à peu près le même dans les trois districts que nous avons indiqués : il est également pur et sain. Les pluies sont plus fréquentes dans le sud qu'au nord; mais elles tombent rarement plus de deux jours de suite, et plus de 20 jours par année. Le thermomètre, dans les grandes chaleurs de janvier et de février, se tient généralement de 26° à 28° Réaumur.

On sait que le Chili étoit la plus négligée des colonies espagnoles; c'étoit aussi la plus pauvre et la moins peuplée. Cependant les navigateurs qui, dans leurs relâches, ne visitoient que les vallées, et les écrivains espagnols, trompeurs par système, ont élevé assez haut le nombre de ses habitans. Un de ces derniers l'estime à 1,200,000 âmes; Schmidtmeyer; meilleur observateur et de meilleure foi, donne à toutes les villes du Chili réunies 100,000 habitans, et à tout le pays une population de 450,000; Caldoleugh, adoptant les derniers calculs officiels, la porte à 600,000, Voici l'évaluation de M. Miers;

| 1          | Milles carrés anglois. | Population. |
|------------|------------------------|-------------|
| Coquimbo   |                        |             |
| Santiago   | 25,660                 | 410,000     |
| Concepcion | 9,250                  | 120,000     |
|            | 66,96o                 | 560,000.    |

Les revenus du Chili ne proviennent pas de contributions directes. Dernièrement, on a tenté sans succès d'établir un impôt foncier; mais la nature des propriétés et leur produit incertain s'y opposant, on a recours aux

taxes, indirectes ou accidentelles, et, dans en begoin pressant, à un impôt forcé et arbitraire dont le commerce souffre le plus. On a trouvé, dans ces dernières années, un supplément de revenu dans le prix de la vente des biens ecclésiastiques; mais cette resseurce révolutionnaire sera bientôt épuisée. Toute spoliation porte des germes de mort : celle-ci, dans une contrée esthelique, superstitieuse et bigotte, si l'on veut, a le double inconvénient de créer, au nouvel ordre de choses , des ennemis actifs et puissans, et des partisans sans considération. Au Chili, cette mesure est une faute grays. . Je ne sais pas sur quelles données M. Miers établit le revenu de cette neuvelle république à 2,056,000 piastres. tandis que le budjet ne le porte qu'à 1,176,531 piastres Dans l'état du voyageur anglois, le produit des propriétés religieuses, réduit en rente, figure pour 200,000 plastres, au lieu de 550, porté dans le document officiel. Peutêtre le ministre chilien a-t-il cru prudent de cacher toute l'étendue d'une mesure qui compte plus d'en opposant. M. Miers n'épargne pas les reproches aux agens du gout vernement. Il regarde toutes les branches du revenu public comme mises au pillage. Il affirme que le trésor ne s'enrichit pas de tous les deniers levés sur les peuples, que les places sont à l'encan, et que le péculat et la corruption regnent chez tous les fonctionnaires; enfin, qu'il, n'y a ni bonne foi ni probité dans le gouvernement. Le monopole du tabac, dont le roi d'Espagne s'étoit emparé, n'a fait que changer de main : les fumeurs sont indépendans, mais les cigares sont encore esclaves; on ne leur permet de voyager qu'après avoir acquitté des droits énormes. C'est une compagnie qui a le monopole de ce commerce, à charge par elle de payer les intérêts annuels de l'impôt contracté en Angleterre.

want fannée 1664, 5,212 marcs d'or et 29,700 marcs d'argent sortoient annuellement des mines du Chill; en 1824 on n'a frappé à la monnoie que 868 marcs d'or et 1;874 marcs d'argent. Cette dernière quantité n'est certainement pas celle du produit des mines dans la même annac On fraude ouvertement aujourd'hul, pour éviter des droits de motinoyage, qui restent encore à 35 pour 100, ebilime sous l'ancien gouvernement. Les lingots sont enlevés par des marchands étrangers, et soustraits à l'action des agens du fise; mais bien que cette fraude soit considérable, il est certain que les mines produisent denteup melns qu'avant la guerre. On sait le triste sestifiat, des spéculations des compagnies angloises, entrafices sur de flaix renseignemens à exploiter les mines the Nauveau-Monde. Les chimères dont on les berçoit se sont dissipées. On s'est convaincu qu'il n'y avoit qu'une pepulation pauvre et habituée aux privations qui pouvoit supporter le travail des mines du Chili, situées dans des descrites stériles, bin de la demeure des hommes, ob lean manque aussi bien que le bois. On a réconnu que les mineurs du pays, qu'on disoit si ignorans, employoient les seuls moyens praticables, et que l'expérience leur avoit appris à suppléer aux instruments perfectionnes de notre Burope, par des opérations et des procédés tres-bien adaptes à la mature du sol et à leur propre situation. C'est un témoighage que MM. Miers et Head se plaisent à leur rendre

On shit que de Chili, luttant pour l'indépendance, assoit probablement succombé en 1617, si le général Saint-Martin n'avoit marché à son secours avec les hommes de Buénos-Ayres, et vaincu l'armée d'Espagne à la bataille de Chacabuco et dans les plaînes de Maypo. Depuis cette victoire, on n'a plus revu le drapeau de

Castine dans cette partie des amicriques. Une république de plus a été improvisée. Urageuse et jalouse, elle à puni ses premièrs libérateurs. Le pouvoir s'y est bleintot ton-centre dans les mains d'un pétit nombre de familles, et l'indifférence politique est restée le partage de la masse de la masse de la masse de la masse de la mation, tout occupée de ses interets privés et de la conservation de son repos.

Je h'ai hf l'envie fii le loisit d'analyser ce tode systematique, sans racines tlans le passe, sans appul dans le present, qu'on a nomme la Constitution du Chile. Elle ne lui adunic ni tranquillite, ni consistance politique, ni considération extérieure. À la fin de 1824, le directeur Preyre eton en querulle ouverte avec son senat: il l'a disperse, et convoque un nouveau congres, qui a vould recommencer une constitution. Freyre, après six mols de discussions vagues et lactienses, a traité les représentant du peuple comme l'ancien senat. On peut donc considérer le Cam comme étant encôre en revolution. Il seron difficile de dire quand'il en sortha! La mauvalse foi, l'indifférence pour la justice, l'abience de tout sentiment d'homeur et de probite politique, la manie des innevations, l'impatience du joug de l'autorité, le révé d'une égalité chimérique, tous ces élémens de desoldre retardent, pour ce nouvel état, le jour ite fai vernable liberte civile et religieuse, et le bienfalt d'un' gduvernement regulier, fort et protecteur. Bishad married

Jusqu'à présent la Grande-Bretagne n'a point reconnit.

l'indépendance de cette république, et a refusé de traiter avec son gouverssement. Cetté exteption à du lui prouver sa foiblesse. T'éclaineralt-elle sur la marche à suivre pour prendre rang parais les nations?

Cheisiscons', pour sorbir du Chill', une des quatre' grandes passes de cette partie des Andes, et prenons';

comme la moins dangereuse, a route de Santiago à Mendoza. Nous ferens grace de toutes les difficultés de la montée et de la descente de la Cordillère et des torrens, et des précipices, et des pauvres mules mortes de froid et de fatigues, et de la nudité de la région des neiges éternelles. Ce seroit reproduire un tableau commun à toutes les hauteurs des grandes chaînes primitives. Il p'ya rien de neuf dans de tels obstacles et dans une telle nature, Hâtons-nous d'arriver à Mendoza, dont le délicieux climat retient le voyageur et guérit les malades. MM. Head et Miers ont vu des mêmes yeux cette fertile contrée; ils la peignent des mêmes couleurs.

Pressé entre les déserts des Pampas et les rochers des Andes, le district cultivé de Mendoza, arrosé par la rivière du même nom, s'étend sur une surface de quinze milles de circonférence; une multitude de petits canaux, distribuent l'eau dans les vignobles, dans les jardins, dans les maisons de la ville, et sur les champs, enfermés par des murs de terre qu'on appelle trapigles. Toutes les denrées abondent dans cet heureux coin de terre; elles y sont à rien. Le le y est inconnu; il n'est pas rare de voir le propriétaire d'un riche vignoble portant la livrée de l'indigence; son intérieur ressemble à celui de nos paysans bretons, dans lequel toute la famille et tous les bestiaux vivent pele-mele; mais cette pauvre et malpropre habitation, où l'on trouve à peine un meuble grossier, est environnée de champs bien cultivés, de gras páturages, où paissent de nombreux troupeaux de: hœufs et de moutons qui viennent à merveille, et de très-beaux chevaux. Leur prix est à peine croyable : on. a une jument pour un demi-dollar, et un bœuf ou un fort bon cheval pour six à huit dollars. Il en est de même des céréales.

÷

Mendoza est une jolie petite ville très-propre, et bâtie à la manière des villes de l'Amérique espagnole. Les rues sont tirées au cordeau et à angles droits; elle a un grand nombre de couvens et d'églises, dont la principale's'élève sur l'un des côtés de la place; les maisons, à un étage, à portes cochères, ont des murs en terre blanchie, mais tellement mous et sans consistance, qu'un homme avec une beche pourroit aisément se frayer un chemin à travers 'cette' misérable clôture; la plupart n'ont pas de vitres, et leur ameublement répond à leur extérieur: Leurs habitans sont fiers et indolens, paisibles, inoffensifs et doux avec leurs esclaves. La génération qui s'élève annonce plus d'instruction et moins de préjugés: c'est la faute des livres d'Europe qui se sont introduits jusqu'ici : les pères ne savoient pas les lire, et les fils les recherchent. Le pays de Mendoza est indépendant : le gouvernement est placé entre les mains d'une assemblée représentative, annuellement élue. Il envoie deux députés au congrès général de Buénos-Ayres.

Il nous faut maintenant arriver dans ce port célèbre, que l'empire du Brésil menace de toutes ses forces, et probablement de toute son impuissance; mais de grands déserts nous restent à franchir; une ligne de 900 milles, à travers des plaines immenses, nous sépare des rivages de l'Atlantique et des bords de la Plata. La connoissance exacte de ces vastes solitudes manquoit à la géographie: MM. Miers et Head ont comblé cette lacuné.

Entre les Andes et Buénos-Ayres, s'étend, à l'est de la Cordillère, une grande plaine, de 900 milles de largeur, qui se prolonge au sud jusqu'au Rio Negro. Trois climats et trois genres de produits se font remarquer sur ces terres immenses, et les divisent en trois régions. Dans la première, jusqu'à 180 milles de Buénos-Ayres, le sol get gouvert de trèffe et de chardon. Dans la seconde. sur une longueur de 450 milles, on voit s'élevende hautes herbes; et la troisième, jusqu'au pied des Andes, se présente comme un taillie très-telairei. Ces deux demières ent généralement le même aspect; car les hautes herbes de l'une varient seulement du vert au vert foncé, et les petits arbres et les arbrisseaux de l'autre restent toujours verts. C'est dans la promière région que les saispns marquent mieux leur passage. En hiver, les feuilles des chardons ot du traffa sont larges et brillantes. G'est le moment où de nombreux tronpeaux errent au milieu de pes pâturages. Au printemps, le trèfie a disparu, et le chardon s'étend sur la terre. En meins d'un mois la scane plange : ces mêmes chardons out atteint dix à doute pieds de haut a et sont converts de fleurs. He bordentila route, ou, nour mieux dife, le sentier, et arrêtent la me des deux côtés. On h'y voit appun animel. La crue exbite de cas plantes est vraiment une allese merveillouse. et à la lettre un régiment camps en milion de la plaine, sans connoître cette espèce de phénomène, se verroit umprisonné, sans pouvoir se frayer une isque L'été! C'est sin autre spectacle :: les chaidons : perdent teut- à .- doun leur verdure, leurs tiges se destechent; agitées per les wents .. elles cèdent bientét aux coups de sid template q avec le sel même dui les portoit, et dispardissent : la trèffe se montre de nouveau, et la plaine se retrouve en : core un vasté tapis de verdure. to the state of the state of · Dans des pays civilisés ; les ouvrages de l'homme changest tellement la terre, que son aspect primitif n'est plus même un souvenir. Ici : le cachet du Tout-Puissant est encore emploint. Tout syarquie comme aux premiers jours du monde, et, bien que le sel soit abandonné à l'in-même, rien n'y est confusion. On est frappe

d'admination, en voyant l'ordré et l'arrangement qui règnent dans et monde végétal que les hommes n'ont pas façonné.

Les deux autres régions de sont pas moins extraordinaires. Dans la dernière, les arbres ne sont pas serrés, et on pout courir à cheval, entre eux dans toutes les directions. Les jeunes arbres sont remarquables par la force de leur vérgétation; les vieux cèdent-ils à la main du temps, leur tronc n'a rien de désagréable à la vue: la Providence jette sur ce cadavre végétal une draperie qui cache la mort; elle le revêt de liannes de plantes grimpantes et de fleure, qu milieu desquelles se joue une mutitude d'oissaux; de papillons et d'insectes ailés qui brillent au soleil comand des émeraudes on des saphirs.

Engeneral, toute la contrée est tellement helle et honne, que si des vités nombreuses et des unillières d'hommes s'y trouvoient tout-uk-comp transportés, à des intervalles et dans des positions convenables ; ces hommes n'auroient pas d'autre-choic à faire qu'à laisser pattre leurs traupeaux dans des herbages tout préputés, et à labourer toute. L'étendue de terrain qui séroit à leur convenance.

La température varie dans ces plaines immenses, mais ses variations sont régulières: l'hiver ressemble à notre seois de novembre, la glace n'y atteint jumais à plus d'une ligne d'épaissem; les froids n'y sont ni longs di rigoureux, mais les chaleurs de l'êté sont accablantés! L'air est d'une extrême séchereise dans les provinces de Mendata et de Saint-Luis. Il est humide dans celle de Ruénos Ayros, et dévelopes promptement la putréfaction dans les animaux mortes Cependant cette infinitifé d'est pas malsains. On ne voit pas de maladies endémiques et d'affections scorbutiques ou rhumatismales. Peut-être

faut-il attribuer cette circonstance à l'heureuse influence des vents du sud-ouest, qui, parcourant les Pampas avec une étonnante rapidité, enlèvent les miasmes dangereux, et deviennent alors l'agent le plus actif de la salubrité du pays.

M. Head ne: l'ayant parcouru que sous le même parallèle; et ne s'étant pas écarté de la route de poste, ne peut guère ajouter à nos connoissances sur la partie méridionale de ces vastes contrées. On sait cependant qu'au sud de Rio Negro la nature est plus belle et plus pittoresque que dans le nord des Pampas. Le pays est plus hoisé, mieux arrosé, et la rivière y est navigable. Quant au Diamante et au Collorado, sur lesquels on a fait tant de descriptions brillantes et mensongères, M. Miers prétend qu'elles se perdont dans les sables et les marais salam; ce qui n'est pas prouvé. Ces marais salans, des flagues et quelques ruisseaux se font remarquer dans la seconde division, où l'on trouve une grande quantité de plantes bulbeuses; les cactus et les mimosa appartienment à la troisième. Il est fâcheux que MM. Miers et Head laissent autant à désirer sur-l'histoire naturelle, et particulièrement sur la botanique de ces contrées, qui attendent encore un observateur.

C'est dans le sud des Pampas qu'habitent les Indiens cuivrés, dont les tribus nomades sent en parenté avec quelques-unes des races araucaniennes. Ces hommes malpropres, aux cheveux longs, noirs et épais, aux yeux vifs et enfoncés dans la tête à une grande distance l'un de l'autre, au visage plat, aux pommettes saillantes, mènent une vie errante et vagabonde, sans lois, sans gouvernement, sans culte, presque sans idées religieuses, sans le frein salutaire des peines, sans le stimu-

littlit des recompenses; veutnis sculement, à un cacique. our thef heredinaire , and to mining dans deurs surpeditions. ils possedent he nombieux troupenus qu'ils esomenent de paturages en paturages; ille dédaignant le sylture de la terre, quoique la nature les alt donés d'une grande force : Its la reservent paur des shaces fatigantes pt des tolirises lointaines, entreprises pour égorger leurs sance mis. Biller leurs propriétés et s'emparen de leurs troupéaux. Divisés en petites handes qui abéissent chaques à un chef. les Indiens Pumpus semettant en enmograp deus les quatre premiers mois de l'année , lousque, les plaines sont déponillées de ces mants chandens dent arque syens parle. Ils partent; montes sur des chevaux capides qu'ils manifent avec une admirable desterité; le mandent, de n'int', armés de la lance et du lasso, et sucrebent le jour dan's les hautes herbes. S'ils so hasandent ales su mantinuer leur route, ils tachent de se déscher anxiegneds, en se taplisant sous le ventre de leuis chemin, qui pagoissent alors comme des chevaux sadvages emine en liberte. Utiand l'obscurité couvre la terie, de sidampent au calen. et attabuent la cabane ou la tente de leuis cememis en noussant d'horribles cris pour les intimidat , quis ils iettent des tisons enflammes sur le voit de paille : et. quand il a pris feu et que la famille stollappe de la sal bane pour se dérober à la more, ils la dominant ann hommes en les perçant de leurs lances de dincheit piede de long. A peine sont-ils tombés, qu'ils se hateus de les dépouiller de leurs habits, dans la crainté qu'ils ne soient taches par le sang; car ces barbares voulent que les des pouilles des chrétiens ne conservent aucune trans de meurtre. Les vicilles femmes et les pauvres enlans sont mis a mort; les jeunes filles et les belles femmes sont plus malheureuses; ils les saisissent, les placent,

leurs cheveux, et reprennent au galop la route de leuge solitudes. Etrange destinée du cœur humain! ces femmes, après avoir long temps pleuré, finissent par se faire à l'existence vagabonde de leurs nouveaux époux. J'ai appris, dit M. Head, d'un officier françois qui occupoit dans l'armée péruvienne un rang distingué, qu'un jour, en traversant le territoire d'une tribu d'Indiens Pampas pour aller attaquer une autre tribu en guerre avec la première, il rencontra plusieurs de ces jeunes femmes arrachées au toit paternel; il demanda pour elles, à leurs ravisseurs, la permission de retourner dans leur pays natal, et offrit en retour une somme considérable. La permission fut accordée; mais, au lieu d'en profiter, elles refusèrent de le suivre et d'abandonner des maris qu'elles aimoient, des enfans qui faisoient leur bonheur, et cette vie indépendante des sauvages qui avoit pour elles des charmes infinis.

On n'a que fort peu de données positives sur les mœurs et les usages de ces tribus. Si on les juge d'après Falkener, on voit qu'elles ont des idées et des habitudes communes avec les Huiliches. Nous avons déjà dit qu'elles n'ont pas de culte; leurs superstitions ont des traits de ressemblance avec celles des nations araucaniennes. L'Indien des Pampas croit à l'existence des bons et des mauvais esprits, et à certains moyens mystérieux d'apaiser ces derniers; il choisit de préférence les bords de la mer ou des rivières pour enterrer les morts; il brûle leur chair, fait blanchir leurs os au soleil, les enveloppe dans le poncho du défunt, et le dépose dans le commun tombeau de la tribu, sur lequel on tue le cheval du décédé. Les querelles, chez ces hommes sans frein, sont vives et sanglantes ; elles se terminent ordinairement par un combat au couteau, arme que l'Indien Pampas porte toujours avec lui. C'est un duel à mort; l'un des deux ennemis reste toujours sur la place. On rencontre quelquefois ces sauvages à Buénos-Ayres, à Mendoza, à San Luis; en ne les y reçoit que désarmés; ils viennent chercher dans ces villes des liqueurs fortes, des brides, des couteaux, des étoffes de laine, et y apportent en échange du sel, des lassos, des peaux et des plumes de toutes espèces d'animaux.

Telle est la race d'hommes qui occupe la ligne méridionale des Pampas, mais qui parcourt dans toutes les directions ces immenses solitudes, et dirige particulièrement ses attaques contre les paysans américains-espagnols, disséminés à de longs intervalles depuis Buénos-Ayres jusqu'à San Luis et Mendoza. Ccs habitans du nord des Pampas portent le nom de Gauchos. Propriétaires de troupeaux plus ou moins nombreux, plusieurs d'entre eux descendent des meilleures familles d'Espagne au temps de la conquête, et on les distingue à leurs manières, moins sauvages, et surtout à leurs nobles sentimens. Ils habitent dans des cabanes grossières, toutes bâties en terre sur le même modèle, et couvertes de longues herbes jaunes. Ces misérables chaumières sont si peu élevées, et leur couleur'à l'extérieur est tellement celle du sol, que dans cette contrée, généralement plate, on ne les aperçoit que lorsqu'on en est à deux pas. Leur intérieur n'est pas moins simple : une seule chambre le compose, et renferme toute la famille. Il faudroit le pinceau d'un Teniers ou d'un Ostade pour bien rendre la scène bizarre et pittoresque d'une soirée d'hiver sous cette hutte americaine, à la lueur vacillante d'une seule lampe qui éclaire des murailles où pendent à des os, des brides, des éperons, des lassos et des balles. Hommes, femmes, enfans, maîtres et serviteurs sont rangés en cercle

autour d'un seu de charbon de terre. Dans cette réunion, loin du mouvement des choses humaines, on prelid per d'intéret aux intrigues de Buenos-Ayres, de Cordoue, de Mendoza et de Santa-Fe; mais on parle quelquelois des injustices du gouverneur de la contrée, ou de son élection contestée, ou de l'insoluciance de la junte, et de la pauvreté de ses finances; on se plaint de l'ambition de Buenos-Ayres, dont les intérêts maritimes et commerciaux n'ont rien de commun avec les interets agricoles des Pampas, et qui ne fera rien pour leur prospérité. Bientot, quitant la politique, la famille solitaire reporte ses pensées vers ses troupeaux, ses paturages, les excursions des Indiens, et les movens de s'en garantir; mais rien de tout cela n'agite fortement ces hommes de la nature : ils se suffisent sans l'étranger : que leur font les débats et les besoins de la civilisation? du bœuf rôti et de l'eau, voilà leur nourriture; un poncho. un pantalon court de molleton bleu, voilà leur habillement. Il ne leur faut qu'un lasso, des armes, des éperons. une selle et un couteau; ils vivent presque en plein air. L'été, toute la famille couche devant la maison. L'étranger survient-il, il prend place au milieu d'elle sans cérémonie: sa présence n'éveille aficun soupçon, et stimule à peine la curiosité. Au point du jour, tout le monde est debout. · Ne sous la hutte grossière, l'enfant gaucho est beree dans une peau de bœuf; à peine marche-t-il, qu'il s'amuse avec un long couteau, ou qu'il s'exerce à jeter le lasso sur les animaux de la ferme; à quatre ans, il monte & cheval, et ce cheval est souvent la conquête de son adresse et de son agilité; jeune homme, il poursuit, dans les vastes solitudes des Pampas et sans crainte des trous nombreux (biscacheros) parsemes dans la plaine, le nandu ou l'autruche de Magellan, le pagi ou le lion américain, et les autres animaux féroces; il est quelquefois à cheval des

journées entières. La nuit, il s'étend sur la terre et dort. Il n'a aucune idée de nos vanités, et croit que la seule ambition de l'homme est de se suffire à lui-même, de vivre indépendant et de savoir dompter le coursier le plus rebelle.

Le Gaucho a des défauts et peu de vices. Comme l'homme du désert, il est irritable et hospitalier. On a dit qu'il étoit paresseux.... Quel cultivateur européen affronteroit toutes ses fatigues, et supporteroit les privations qu'il endure et les courses qu'il entreprend?..... Sans doute, à la porte de sa cabane, il a l'indolence du berger, et l'insouciance de l'homme sans désirs et qui n'a besoin de personne. La bonne réception qu'il fait au yoyageur est toute désintéressée. Les femmes des Pampas n'ont absolument rien à faire; la plaine ne leur présenté ni promenades ni abri, elles ne vont guere à cheval; leur vie a toute la monotonie de leurs déserts. Mariées ou non, elles ont des enfans. " Je m'approchai, dit M. Head, d'une de ces femmes qui allaitoit le plus joil petit marmot que j'eusse encore yu. Je lui demandai le nom du père de cette charmante créature : - « Qui peut le savoir? », dit la jeune fille, en souriant. » Cette réponse est toute un tableau de mœurs. Elle donné aussi la mesure de la morale religieuse de ces populations. Elles professent le culte romain, sans la pompe des villes, et avec des pratiques différentes, suivant les différens cantons. On voit, dans toutes les cabanes, l'image de la Vierge et celle du patron du pays, et souvent une petite croix au cou des hommes et des femmes. Le nouveau-né est conduit au galop à l'église la plus rapprochée, éloignée souvent d'une centaine de milles, pour y recevoir le baptême. On ne mêne pas les morts si loin; on les enterre dans les ruines de quelque masure abandonnée. Les mariages se font sans cérémonie : quand on est d'accord, l'époux monte à cheval, prend la jeune fille derrière lui, et court à bride abattue demander au prêtre le plus voisin la bénédiction nuptiale; la jeune fille revient enceinte.

MM. Miers et le capitaine Head ont traversé les Pampas d'une manière fort différente; le joyeux capitaine les franchit à bride abattue, fatiguant deux ou trois chevaux par jour, faisant une fois, en quatorze heures et demie, 153 milles, couchant sur la terre, la tête appuyée sur la selle, et vivant de bœuf et d'eau comme un Gaucho. M. Miers voyage en calèche, à petites journées, avec madame Miers, ses enfans, ses mécaniques; marchant avec méthode et prudence, mettant vingt jours à se rendre de Mendoza à Buénos-Ayres. observant froidement, et ne s'échauffant jamais à courir le pays. J'avoue que, pour ma part, la calèche de M. Miens me conviendroit bien davantage que le cheval de M. Head; mais j'aime beaucoup mieux lire le dernier. Je suis persuadé que M. Miers n'écrit pas plus vite qu'il ne voyage; ses phrases sont laborieusement allignées; il décrit minutieusement, et ne peint jamais. Celles du capitaine sont jetées au galop, et ses ébauches vivantes et rapides font beaucoup plus d'effet que le tableau le plus léché.

Ge sont les Gauchos, chez lesquels nous nous sommes si long-temps arrêtés, qui fournissent Buénos-Ayres, où nous arrivons enfin, de viande, d'œufs, de lait, de légumes, etc., etc.; mais ces paysans, voisins de la ville, plus intéressés et par conséquent plus laborieux que les hommes de l'intérieur, n'ont de commun avec ces derniers que le sentiment de l'indépendance. Ils n'apportent leurs denrées au marché que lorsqu'il leur en prend la antaisie. Aussi, la capitale de la république Argentine

est-elle fort mal apprevisionnée; se habitans, sont, faits aux caprices des Gauchos, et trouvent cela tont naturel. A l'époque où M. Héad étoit à Buénos-Ayres, au milieu de l'été, on n'y voyoit aucun fruit. Cette ville lui parut fort désagréable, mal pavée, et pleine de boue. Le climat est la cause de l'humidité des murailles; il les décolore et les détruit rapidement. Le capitaine fait un triste tableau de l'intérieur des appartemens et des sociétés qui s'y rassemblent. Au théâtre, les hommes et les femmes sont entièrement séparés, et rien n'y répandoit les manières élégantes de l'Europe. C'est ici un peuple de marchands avides, et de républicains intrigans et turbulêns, tous occupés de leur fortune ou de leur ambition. Buénos-Ayres ne rèssemble pas mal à un club et à une bourse, réunis dans un même local.

M. Miers a fixé la population de la Plata ainsi qu'il suit :

|              | Ville. | Province. | Total.  |
|--------------|--------|-----------|---------|
| Buénos-Ayres | 45,000 | 40,000    | 85,000  |
| Mendoza      | 12,000 | 8,000 :   | 20,000  |
| San Juan     | 8,000  | 6,000     | 14,000  |
| San Luis     | 2,500  | 8,000     | 10,500  |
| Cordoue      | 10,000 | 12,000    | 22,000  |
|              | Total  |           | 151,500 |

Ce nombre est, comme on voit, fort au-dessous de celui que l'on trouve dans un rapport officiel de 1815, où la population générale est portée à 438,000 habitans.

Les deux intéressantes relations qui nous ont si longtemps occupés donnent une idée beaucoup plus juste de l'état politique, des ressources et de l'industrie des provinces de la Plata et du Chili-qu'aucun autre voyage que je connoisse. On y trouve de curieux renseignemens sufficientes d'of et d'argent de ces deux contrées, refiséignétueus dépagés de toutes les illusions qui ont étitiéfné la ruiné des compagnies angloises. L. R. (1).

11.

# melanges historiques et, geographiques.

La ville et la vallée d'Odxacu.

Chrace, qui doitsa fondation à Nuno del Mercado, l'un des compagnons de Cortez, et dont le véritable nom est Guajana i qu'elle tire du grand nombre d'arbres, appelés Guejes qui viennent dans les champs voisins, est située au-delà du ay degré nord. Elle est divisée en quatre quartiers principaux, et occupe une superficie de 2,274 verges del'E. à l'O. et de 2,899 du S. au N. Le recensement de 1794, plus exact que celui de 1815, lui donne une population de 19,06s habitans. Son ciel est pur, son sol est see, st température douge, son climat sain; une jolie brise d'orient y règne généralement ; elle possède quelques édificerremarquables, entourés de beaux jardins. Ses prinpales rues sont arrosées par une eau limpide, sortie des réservoirs del Carmén et Sangre de Christo, alimentés euxmêmes par un aquéduc construit au nord de la ville; toutes ces eaux viennent des montagnes San Fehre qui s'étendent jusqu'aux Andes. Les sités qui l'environnent sont presque entièrement consacrés aux arbres à cochenille.

· Oaxaca s'élève au milieu d'une vallée de 17 lieues de

<sup>(1)</sup> Tous les articles signés L. R. appartienment à M. de Larénau-

time kou at de la de M. au S. De pombreux villages. semaliprables par des souvenirs ou des begutés naturelles. s'y remodn trent à de petites distances. C'est Talixtaca, remonamé pourise fertilité; Huayapa, le jardin d'Oaxaca. inwientourent un bois, de citroppiers, d'orangers, et une multitute d'arbres à fruits que parfume la fleur blanche des cacaotiers, et que rafraichissent les eaux limpides des fonthines; Zachita, pù les rois trapptèques, tenpient leur couract dont les voyagene, n'ont point encore, examiné les antiquités: Etla "jadis Lophyanna (marché), dont les cerres fattiles apprevisionmoient la maison militaire des attoidus rois, et où l'an récelta la premier froment apporté parties Reparmole: Asompa, ph. l'on prépare la meilleure engilo: de Marovinosupt qui stravailles par de mains babiles, se transformeroit en vases élégans; Chilapa, qui ar'offre due son seglise, gothique, comme mee médaille de L'ancien monde, D'autres villages encore se présentent was remarks du voyageur, et, dans cette liste, nous p'aurons giarde d'oubliss Ocotlan et Mitla. Ocotlan, pied de la montagne en Trapotèque, situé à la base, de la Sierra ese droidnes avec son territoire jusqu'au gommet, d'où le grand caprit, dispient les naturels, rendoit ses pracles; be superstitions out disparu axec les pauvres Indiens, et -la militure : seule est restée inépuisable et pittoresque. : Mila uarde d'autres souvenirs ; son nom, contraction du short Mighithan, en mexicain lieu de désolation, lieu de tréstence cétoit bien choisi pour exprimer le caractère de son site shuwage et tellement luguhre, que l'on n'y entend presque jemais le ramage des oiscaux. Là , reposolent les seendres des monarques trapotèques, et, au-"désaus de cet apile de la mort, s'élevoit un édifice couvert d'ornemens bemarquables où le grand-prêtre tenoit sa cour at veilloit aux sacrifices expiatoires. Ces ruines

portent, dans le pays, le nom de Falsis de Milla; en les appelle encore Leoba ou Luiva, sépulture, par ailusion aux excavations qui se trouvent au-dessous des murs chargés d'arabesques. De telles constructions ne surprèndroient pas dans la mystérieuse Égypte; mais, quand on les retrouve chez un peuple sauvage, on est frappé d'étonnement, et l'on se demande si la nature seule a pu guider leurs architectes, ou si les traditions d'une autre civilisation ne les ont pas inspirés. On sait que ces ruines célèbres ont été décrites par le père Francisco Burgoa, et qu'elles ont trouvé, dans M. de Humboldt, un peintre bien autrement habile. L'industrie manufacturière d'Oaxaca baisse tous les jours par suite de l'introduction des produits anglois à meilleur marché que ceux du pays.

La vallée d'Oaxaca produit un pastel meilleur que celui de Guatimala, du coton, du jalap, du liquidembar, du baume de Marie, du caracol très-fin, et dont la couleur passe à tort pour être indélébile, des perles qui abondent à Puerto Escondido, et dont la pêche n'a pas lieu faute de bateaux; de l'or, de l'argent, du plomb, du soufre-vierge qu'on trouve dans la plage de Chacahua, du sel de Tehuantepec, du suif de la Mixteca, des peaux, du blé, du mais, du poivre de Guinée, et cette belle cochenille, le véritable trésor de cette contrée, qui, dans le cours de soixante ans, de 1758 à 1820, lui a valu 95,937,509 pesos, sans y comprendre les sommes entrées'en contrebande par suite de l'élévation du tarif des droits. Cette immense quantité de numéraire, qui appartenoit en grande partie anx Indiens, est probablement enfouie dans la terre. C'est à la civilisation à l'en faire sortir, en introduisant chez ces peuples notre luxe, nos besoins et nos jouissances sociales. L. R.

# Temple consacré au feu, près de Bakou.

Sur l'emplacement où se trouve la ville medeme étuit, du temps dés Glabbres, une cité célèbre par ses temples saints : le feu qui Drûloit sur leurs autels, et qu'on alimentait par le maphte, ne s'éteignoit jamais ; alors des milliers de dévots venoient chaquesannée les visitors et ces pélerinages se succédèrent jusqu'à l'époque de la seconde expédition d'Héraclius contre les Perses. Ce guerrier pénétra, comme on sait, dans ces contrées, et détruisit les temples des mages. Cependant le feu qui brilloit dans leur enceinte brûle encore aujourd'hui dans un de ces temples habité par des pélerins, qui, sans être Ghèbres, n'en ont pas moins de respect pour ces flammes sacrées.

Celui qui a été visité par M. Keppel, auquel nous empromtons ces détails, est à 16 milles au nord de Bakou, sur une hauteur, à l'extrémité de la péninsule d'Abcharon. Ces environs se composent de roches arides. Le temple s'élève au milieu d'une cour enteurée d'un mur pentagone. On y monte par trois degrés placés sur chaque face. Trois cloches de différentes dimensions sont suspendues au plafond. A chaque coin est une colonne susmontant l'édifice extérieur, et du sommet de laquelle s'élève une flamme légère. Un fou de naphte brûle au milieu de la cour, et des flammes sortent de plusieurs points de l'extérieur. Le pentagone contient intérieurement dix-neuf petites cellules, dont chacune est habitée par un solitaire. Ces pélerins étoient Hindous et non Persans, et leur idiome se trouve tellement mêlé d'un tartare corrompu, qu'on avoit beaucoup de peine à le comprendre. M. Keppel visita toutes les cellules; elles étoient peintes en blanc et très-propres. Dans l'une étoit le

prêtre qui remplit les cérémonies de la paste Yiragi. Ce faquir he portoit qu'un léger morceau d'étoffe autour des banches, et un nixted dersein souge à la main droite : son hannet étoit de peste de tigne. C'est probablement ain quablime de la vie du solitaire, ent, après avoir quitté la seciété des hommes, est supposé a avoir d'autres mesnounce pour le couvrir ancite penn des bêtes féseces. Band un coin, on approcessitatie figure de Vichson, et, tout auprès, celle de la divinité-singe que l'Inde révère. Il y avoit là un autre Viragri homme grand et de homne mille, avec des cheveux bouclés et une barbe épaisse, portant une robe de poils de chameau, et dont de corps tazoué effroit l'éffigie de Vichnou. En entraist dans le temple, il se prosterna : le prêtre alors hut mit de l'huile dans la main; il en avala un peu, et se frotta les chavoux avec le reste. Les pélerins venus de divers endroits de l'Inde habitoient successivement le temple saint, et se relevoient tous les deux ou trois ans pour garder le feu sacré. Cette règle ne s'applique point au chef. qui demeure là pendant toute sa vie. Au dehors du temple se trouve un puits dont l'éau est chargée de naphte. Un pélegin, après l'avoir couvert pendant cinq à six minutes, avertissoit les assistans de se retirer un peu à l'écarte puis y jetoit de la paille allumée; il s'en élevoit aussitôt une granda flamme avec explosion: o'est la soir surtout que cet édifice religieux offre un comp d'evil pittoresque lorsque les flammes des tourelles se dessinent dans l'obskuritá. (Keppel's Journey fram India, etc.). ...

Troubles en Chine.

Il parolt que, depuis quelque temps, la Chine est aginte do arqubles intériours. Des insurrections armées

less in a service position position of the second particular secon souther secretive this augmentation and selections are described by the secretion of the se Panneistremisgale at adresse: Lies habitant de Formose establication and artificial supplies of the state of the vince de Receilteheou, les montagnards, com du somie nom de Ministry but fait des incursions dans la plaine. La confrérie armée, désignée par le nom de San-ho-hoei, devient de jour en jour plus foimédable. A la vérité, c'est moins une association politique, qu'une réunion de bandits; mais ses excès attestent topiours la foiblesse du gouvernement. La terreur qu'elle inspire empeche les magistrats de sévir ; comme ils devroient le faire, contra les priminels; et il arrive très-souvent que les cours de justica n'osent pas condamner les meurtriers qu'elle prend sous sa protection .. Cette association de voleurs, la plus redoutable neut-Atre, qui ait jamais existé nétenda au reste, ses ravages bien au-delà de la Chine, et ples a des affiliés jusque dans le bel établissement que les Anglois ont fondé à Singapour et dans toute la péninsule malaise.

Des troubles ont aussi éclate flans le Raissou, province du nord-ouest de la Chine. Les définiers rapports an noncent que les insurgés ont cerne le gouverneur de la province, et intércepté toutes les communications entre lui et le gouverneur général. Mais ce qui est encore plus alarmant, d'est que tandis que les populations indigènes se soulevoient dans plusieurs provinces de la Chine, une vaste insurrection éclatoit parmi les populations inusulmanes qui vivent à l'occident de Tempire. Sulvant la Gazette de Péting, le chef de cette insurrection se nommont Teliang ky oues. L'empereur en avoit été si alarmé, qu'il avoit ordonne de réunir toutes les troupes cantonnées dans les sept provinces septentifonales de

la Chine proprement dite, et il en faisoit en même temps des levées dans les autres provinces. A Cantan, le commerce et les employés du gouvernement s'étaient engages à verser dans la caisse de l'état un don gratuit de 1,400,000 ences d'argent, ou 11,690,000 francs.

:: (¡Așintie Journal.)

#### Division du Chili.

Le conseil de gouvernement du Chili a rendu, le 51 janvier 1826, un décret qui divise provisoirement, et jusqu'à la réunion de la législature, la république en huit provinces, savoir : 1° Coquimbo, capitale Coquimbo; 2° Aconcagua, capitalé San Felipe; 5° Suntiago, capitale Santiago; 4° Colchagua, capitale Cunico; 5° province de Maule, capitale Cauquenes; 6° Concepcion, capitale du même nom; 7° Valdivia, capitale Valdivia; 8° Chiloë, capitale Cautro.

## Population des États-Unis.

La population totale des États-Unis s'élève, d'après le dernier recensement, à 9,629,000 individus. De ce nembre, 8,000,000 appartiennent à la classe agricole; 1,300,000 à la classe industrielle et manufacturière; 200,000 à la classe commerciale. Le nombre des émigrans aux États-Unis, pendant l'année 1825, s'est élevé à 12,361.—L'État de l'Ohio, qui n'étoit, il y a trente ans, qu'un désert, s'est élevé successivement au rang des parties les plus civilisées des provinces de l'Union. Déjà, en 1821, il comptoit 581,434 habitans. Un dénombrement, fait en 1826, a porté sa population à 850,000 ames. L'Ohio est en état de fournir 100,000 hommes de milice. Sa législature se compose de 36 sénateurs et de 72 repré-

sontans ; et ses intérêts sont défendus au congrès général par 16 députés.

## Congrégations religieuses en France.

D'après une note officielle du ministère des affaires écclésiastiques, insérée dans le Moniteur, il résulte qu'il existe aujourd'hui en France 2,800 congrégations religieuses de femmes. C'est à peu près une communauté religieuse par canton.

### Population de la Colombie.

Apure, capitale Varinas, 80,000 individus. — Asuay, capitale Guença, 195,000. — Boyaca, capitale Tanja, 444,000.—Cauca, capitale Popoyan, 193,300.—Cundina-Marca, capitale Bogota, 371,000. — Equator, capitale Quito, a78,000. — Guayaquil, capitale Guayaquil, 90,000, — Magdalena, capitale Carthagène, 530,000. — Orinoco, capitale Cumana, 174,000. — Sulia, capitale Maracaybo, 162,000. —Venezuela, capitale Caracas, 350,000. — Ystmo, capitale Panama, 80,000. — Total: 2,756,000 individus.

## Finances des États-Unis, comparées à celles d'Angleterre et de France.

Le capital de la dette des États-Unis étoit, au 1<sup>er</sup> janvier 1827, de 359,600,000 fr. — Au 1<sup>er</sup> janvier 1819, il étoit de 462,975,000 fr. — Ainsi, en huit ans, le capital de cette dette a diminué de 103,375,000 fr.

Au 5 janvier 1826, le capital de la dette de l'Angleterre étoit de 19,663,232,204 fr. — Le revenu annuel de la Grande-Bretagne est de 1,508,037,525 fr. — L'intérêt annuel de sa dette est de 1,034,000,000 fr.

in Le Capital de la dette de la dirente pour lequel anna créées les rentes ou inscriptions au grand-linra pa deve à 4,496,250,108 fr. — Son revenu est de 983,321,757 fr., et l'intérête de de te, y compris le fends annuel d'amortissement, est de 241,357,867 fr.

D'après une note e licielle du maisser des anones & écolo diques, incérée dons le Boldere, il désulte qu'il rxiste aujourd'h<del>uioqu'jbiBlod adias)</del> copgrégations reli-

Cet énorme canon est appelé Meillik-i-meidan, ou Souverain de la plaine; mais les habitans de Bidjapout lui donnent encore le nom de Moolk-i-Mydan, Lion de la plaine. Son calibre est de deux pieds quatre pouces. Il fut fondu à Ahmid-nagar, en 1549; par us convrier de Constantinople, appele Hussein Khan: Aurung-Zels in fit graver une inscription, en 1685, pour perpetuer le souve nir de la conquete de Bidjapour; et c'est puebablement cette inscription qui'a pu porter à croire qu'il avoit été fondu à cette époque. Le gouvernement de Bombay woit le plus grand desir de l'envoyer au roi d'Angleterel Ba 1823 , un ingénieur fut change d'en déterminer les moyens; mais jusqu'à présent l'état des routés ala pas permis de transporter à la côte une masse aussi con-But the street ground to siderable.

"Cideure de la rigne dans la Russia maridionale.

Il paroît que la culture de le vigne, dans la Kussie mé le ridionale, n'y réussit pas moins que ceffe des cérédies. L'autompe dernier a été favorable à la vendange en Besusarabie, et les vins, très supérieurs en qualité, à ceux des années précédentes : d'après les estimations faites par les autorités locales ; le produit total de la réconte de 1826 seroit de 35,838 vedros du pays, qui égalent 44,797

vedros, mesure commune en Russie, et le prix du vedros, achèté sur les lieux cette année, de cinq à sept piastres. On compte 278 propriétaires de vignes dans cette province, la plupart Grecs ou Arméniens : plusieurs familles suisses, établies dans le village de Schuba, y ont transporté leurs habitudes laborieuses et leurs mœurs paisibles, et se livrent aussi avec succès à la culture de la vigne. On a essayé des ceps de France, de Hongrie et des bords du Rhin, et tous y viennent à merveille. On donne eussi beaucoup de soins à la fabrication des vins, et l'on construit des pressoirs d'après les meilleurs modèles apportés de l'étranger. Parmi les établissemens de ce genre qui ont pris le plus de développemens, on doit citer ceux de MM. Collin et Krinitzky. Les vins d'Akermann sont en général des vins mousseux. Les vignes qui appartiennent à la couronne ont produit, cette année, 32,000 bouteilles. Le gouvernement donne une attention particulière à la culture de la vigne, et encourage le plus possible sa propagation dans ces contrées.

#### HT.

### REVUE GÉNÉRALE.

Malerische Reisen in einigen Provinzen, etc. Voyage pittoresque dans quelques provinces de l'empire ottoman, par H. E. Raczynski, traduit du polanois en allemand. Breslau, 1825.

L'auteur part de Varsovie le 17 juillet, et se rend à Uscilug, par Pulawy et Krasnistaw. Il traverse le Bug, et entre dans le territoire russe. A Luck, il ne voit que des huttes malpropres, habitées par des Juifs, et qui, jetées au hasard et sans aucun plan à côté de châteaux magnifiques, forment un contraste affligeant avec le passé: Le pays, qui se trouve entre Luck et Dubno, est des plus pittoresques.

Ostrog ne présente que des ruines; Krzywin renferme le château du prince Jablonowsky; Zielenitze rappelle la victoire remportée, en 1792, sur les Russes, par Poniatosky.

Les steppes, entre Bohopol et Odessa sont couvertes de kurhans ou petites collines formées par le rejet de la terre des fosses. Dans la ville du duc de Richelieu à laquelle la peste de 1813 enleva 2,632 habitans, le commerce fait tous les jours des progrès étonnans. En 1804, on exporta pour la valeur de 2,359,500 roubles, et, en 1825, pour 121,150,798. M. Raczynski, en arrivant à Arnaut-keu, petite ville située sur le Bosphore, est frappé de l'incurie de la police, relativement aux étrangers à qui on ne demande ni passe-port ni aucun renseignement. Il n'y a à Constantinople qu'une seule rue passable, c'est l'Edriné iol. Les places publiques sont au contraire vastes et belles. Celle de l'Atmeidan a 500 pas de longueur sur 120 de largeur.

Le voyage de M. le comte Andreossi nous a fait connottre, avec une exactitude remarquable, les mosquées, les édifices publics, les citernes, les aquéducs et le sérail qui renferme 10,000 individus.

M. Raczynski reproduit à son tour le tableau des mêmes objets; il nous introduit successivement dans l'intérieur des bains publics et des cafés où les theriaki vont mâcher l'opium. Dans le faubourg de Galata, il remarque le bastion de Christ, tour élevée de plus de 140 pieds, qu'un vent violent, dit-il, assiège nuit et jour et dans toutes les

saisons. Viennent ensuite le Tophana, ou arsenal, le port, autrefois la corne d'or, le Kiz kalissi ou la tour de la Fille, roche granitique qui s'élève du milieu du Bosphore, et qui n'étoit pas encore défendue en 1814; le château de plaisance Kiahat-Hanè, avec ses jardins remplis de cyprès et de platanes d'une grandeur extraordinaire; le château Anatoli-Hissar, la vallée de Hunkian-Iskelessi, où les Croisés avoient établi leur premier camp sous Geoffroi; le fort Roumeli-Hissar avec les tombeaux de Hissar et de Mizar.

Le voyageur n'oublie pas le sciroco de Constantinople qui produit des chaleurs débilitantes, quoiqu'elles ne dépassent pas ordinairement 26. R. Il fait observer la direction remarquable des vents de la mer Noire et de celle de Marmara, et les assimile aux moussons.

Dans une excursion sur les côtes de Marmara, si connues, il passe en revue Iskodar, autrefois Chrysopolis, et ces vastes cimelières turcs, et sa population de 40,000 habit.; Chalkedon; l'île des Princes; Erekli; lancienne Heraclea, qui ne conserve plus que des débris de son ancienne splendeur; Lepsek; les Dardanelles; l'île de Tenedos; celle de Lesbos, où s'élevoit jadis Methymna dont en vain on chercheroit aujourd'hui la trace. Moliwa renferme un château-fort et environ 1,000 maisons; le bourg Petra est bâti sur les ruines d'Antissa. L'olivier est cultivé avec avantage dans l'île de Lesbos. Les Lesbiennes provoquent quelques réflexions de l'auteur. Il y a dans l'île 200 villages et hameaux avec 50,000 habit.; dans les mines d'Assos, on voit les restes d'un théâtre. Quelques phares éclairent cette belle côte. La ville de Baba se fait remarquer par ses contelleries. Eski-Istamboul est bâti sur l'emplacement d'Alexandria Troas.

Il est difficile de manquer d'intérêt en parlant des

champs où fut Troie, et des rivages du Simoïs et du Scamandre. M. Raçzynski est poète et antiquaire sur cette terre-classique, et les inspirations d'Homère lui portent bonheur. Il se rend ensuite à Tchenakalé, le vieux château des Dardanelles où Constantin vouloit fonder la capitale de son empire, avant d'avoir jeté les yeux sur Byzance.

Gallipoli, autrefois Kallipolis, avec ses environs, avoit été érigé en grand-duché, en 1204, et donné en fief à deux nobles Vénitiens. Il fut conquis au commencement du quatorzième siècle par une armée de Cataloniens qui se battirent long-temps avec les Paléologes, et fondérent plusieurs principautés sur la péninsule hellénique, que leurs descendans, dégénérés, cédèrent aux armes des Musulmans. Gallipoli renferme 10,000 maisons et environ 40,000 habitans.

L'auteur s'en retourne à Constantinople par l'isthme de Thrace; il gravit une montagne escarpée, ramification des Balkan, et de formation spathique. Cette contrée voit s'élever à de longs intervalles quelques villages, et on y rencontre des caravanes de chameaux. Les environs de Radosto, ville de 40,000 âmes, sont bien cultivés et très-agréables. Malgré l'oppression, la vénalité des places, le mépris de la science, le défaut absolu de précautions contre la peste, l'impunité avec laquelle les chefs abusent de leur pouvoir, le despotisme révoltant du divan et du grand-seigneur, les provinces de cet empire, dit M. Baczinski, sont plus heureuses qu'on ne le pense; souvent même elles excitent l'envie de l'étranger.

L'auteur relève le caractère hospitalier des Turcs, leur droiture dans les affaires, leur sensibilité pour le malheur,; il parle de leur éducation, de leur sagacité naturelle, de leur zèle patriotique et religieux, et n'oublie pas les ombres du tabléau. Nous avons remarqué une description intéressante des villes, situées entre Gallipeli et Commantinople. C'est un excellent morceau géographique, et le plus neuf et le plus curieux du voyage.

L. R.

Thompson's Travels and Adventures in Southern Africa, etc.—Voyages et Aventures dans l'Afrique méridionale, par J. Thompson; un voh in 8°:—Londres, 1827.

Sans avoir les connoissances variées de Barrow et de Sparmann, le mérite de Lichtenstein et la science profonde de Burchel, M. Thompson, négociant estimable, possède une grande partie des qualités nécessaires au voyageur. Il observe froidement, il n'est ni crédule ui enthousiaste; il met de la persévérance dans ses recherches; il compare avec soin les faits analogues, et ses réflexions attestent à la fois son bon jugement et son instruction.

Sa relation est divisée en quatre parties, suivies d'un appendice. La première comprend l'historique d'une excursion vers les frontières orientales de la colonie, puis au nord-est, dans le pays des Boushouanas; la seconde, un voyage chez les Boschimen, les Koranas et les Namaquas; la troisième, une suite d'observations sur les établissemens publics, sur l'industrie agricole et manufacturière du pays, sur la colonisation et les différentes questions qui se rattachent à cet important sujet : plusieurs mémoires, des mélanges curieux et des documens officiels compesent la quatrième partie. Nous reviendrons sur cet ouvrage, plein de détails intéressans et nouveaux.

Almanach du commerce de France et des principales villes du monde, rédigé par M. Bottin, année 1827. Paris, un vol. in-8°.

Ce n'est point comme le meilleur catalogue, comme la réunion la plus complète, la plus exacte et la plus méthodique de noms d'industriels que nous annoncons l'ouvrage de M. Bottin: sous ce-rapport, il est tout-a-fait hors du domaine des Annales; mais nous le signalons comme un recueil, très-curieux et très-bien fait, de notices géographiques et statistiques sur les départemens de la France, sur ses colonies et ses villes manufacturières. Ces notices sont courtes, substantielles et généralement exactes; elles sont le résultat d'une correspondance étenduc et de l'analyse des différens annuaires publiés dans nos départemens. Le travail consciencieux de M. Bottin tend à répandre des connoissances positives sur notre belle France; il a droit à des éloges. Il y a des gens qui s'appellent géographes, et qui croient ne pouvoir mieux lui témoigner leur consiance qu'en le pillant sans le citer. C'est, je crois, ce que l'auteur de certain gros dictionnaire géographique a fait sans façon. Il est vrai que ces emprunts sont ce qu'il y a de plus exact dans le gros dictionnaire: c'est peut-être là son excuse.

Tableau comparatif des hauteurs des principales montagnes et des lieux remarquables du globe au-dessus du niveau de la mer; dédié à M. le baron Alexandre de Humbolds, par M. Perrot; une feuille grandsigle et une notice. Paris, Simonneau, 1826

Parmi les différens tableaux du même genre publiés jusqu'à ce jour, celui-ci se fait remarquer par une excellente methode de classification très-propre à faciliter les recherches: l'auteur a adopté les divisions des parties du monde, et subdivisé l'Europe en chaînes principales et secondaires. Les villes, monumens, lacs, etc., ont aussi trouvé leur place dans cet intéressant travail, sur lequel on a indiqué la limité des neiges perpétuelles.

Au bas du tableau se trouve une légende contenant la nomenclature de toutes les hauteurs, et l'indication de leur élévation en toises et en mètres. Chaque nom se trouve précédé d'un numéro qui se reproduit dans le tableau. Cette légende renferme encore des notes intéressantes.

Sans doute cet ouvrage n'est ni sans erreurs ni sans lacunes; le contraire seroit impossible, mais il est bien disposé pour servir aux professeurs et aux élèves. Nous croyons donc pouvoir le recommander aux amis de la géographie, parce qu'il contient une foule de documens précieux, et surtout parce que le savant qui a daigné en accèpter la dédicace a fourni à l'auteur tous les renseignemens qu'il possédait en l'aidant encore de ses conseils.

# IV.

Nouvelles recherches sur le sort de la Pérouse.

On se rappelle qu'un capitaine américain déclara, il y / a quelque temps, avoir vu, entre les mains des naturels d'une île située entre la Nouvelle-Calédonie et l'Archipel de la Louisiade, une croix de Saint-Louis et des médailles qui paroissoient provenir du naufrage de la Pé-

rouse. Cette découverte fit briller une lueur d'espérance, et cette espérance vient de s'accroître encore par de nouveaux renseignemens, qui ajoutent d'autres probabilités aux conjectures du capitaine américain. Les journaux françois ont reproduit dernièrement les documens officiels publiés par le ministère de la marine. Ces documens, à raison de l'intérêt qui s'attache à l'infortune navigateur qui en est l'objet et à ses braves compagnons, appartiennent à l'histoire de la science. Nous croirions laisser une lacune dans les Annales, s'ils ne s'y trouvoient pas consignés, En voici l'analyse et le résultat :

- Le capitaine Dillon, commandant le Saint-Patrick, se rendoit de Valparaiso à Pondichery, lorsque, parvenu à la hauteur de Tucopia, il se rappela y avoir laissé, en 1813, époque à laquelle il montoit le Hunter, un Prussien nommé Buchert et un Lascar, alors ses compagnons d'infortune. L'intérêt qu'il prenoit à leur existence le détermina à mettre en panne devant l'île. Bientôt une pirogue partit de terre, et vint le long du bord : c'étoit le Lascar qui la conduisoit : immédiatement une autre pirogue arriva avec Martin Buchert, le Prussien. Ils lui apprirent que les naturels les avoient bien traités, et qu'ils vivoient agréablement au milieu d'eux. Le Lascar avoit une vieille garde d'épée en argent qu'il vendit aux gens de l'équipage du capitaine Dillon, que nous allons ici laisser parler lui-même ;
- « Je demandai, dit-il, au Prussien d'on provenoît cet objet: il me répondit qu'à son arrivée dans l'île, il avoit vu, dans les mains des naturels, cette garde d'épée, plusieurs chaînes de haubans, ainsi qu'un certain nombre de chevilles en fer, cinq haches, le manche d'une fourchette d'argent, quelques couteaux, des tasses à thé, des grains de verroterie, des bouteilles, une cuiller en ar-

gent avec un chiffre couronné et unc épée, tous objets de manufactures françoises.

- a Il me dit, de plus, qu'aussitôt qu'il eut suffisamment appris le langage du pays, il avoit demandé aux naturels comment ils s'étoient procuré ces objets, puisque, d'après leur dire, le Hunter étoit le premier vaisseau qui eut communiqué avec eux.
- Ils répondirent qu'à environ deux jours de navigation de leurs pirogues, il y avoit, sous le vent, un groupe considérable d'îles désignées sous le nom général de Malicolo; qu'ils étoient dans l'habitude d'y faire de fréquens voyages; qu'ils avoient eu ces objets des habitans de ces îles, qui en avoient une quantité de semblables en leur possession.
- « En examinant la garde de l'épée avec un soin minutieux, je découvris, ou du moins je crus découvrir que les lettres initiales de La Pérouse y étoient gravées; ce qui redoubla mon attention et me fit poursuivre mes recherches avec plus d'ardeur. Alors, à l'aide de Buchert et du Lascar, je questionnai quelques-uns des insulaires sur la manière dont leurs voisins s'étoient procuré ces objets d'argent et de fer.
- « Ils me répondirent que les naturels de Malicolo racontoient qu'il y avoit un grand nombre d'années que deux grands bâtimens arrivèrent dans leur île.
- d'un d'eux mouilla près de l'île de Wahnoo, et l'autre à l'île de Païow, qui est à peu de distance de la première.
- « Quelque temps après qu'ils furent à l'ancre, et avant qu'ils eussent eu aucune communication avec les naturels, un violent coup de vent s'éleva, et les deux vaisseaux furent jetés à la côte.
  - « Celui qui étoit à Wahnoo toucha sur les rochers.

Les naturels se rendirent en foule sur le bord de la mer, armés de massues, de lances, d'arcs et de flèches. Ils lancèrent quelques flèches sur le vaisseau; l'équipage riposta par des coups de canon et quelques décharges de mousqueterie : plusieurs insulaires furent tués. Le vaisseau, continuant à être battu sur les rochers, ne tarda pas à être mis en pièces. Quelques hommes de l'équipage s'embarquèrent dans les canots; mais ils furent jetés à terre, où les naturels en furie les massacrèrent jusqu'au dernier; d'autres se précipitèrent dans la mer; et, s'ils atteignoient la terre, c'étoit pour partager le sort de leurs malheureux compagnons. Ainsi, pas un individu de ce vaisseau ne put échapper à ce désastre.

»Le vaisseau échoué à Patow toucha sur une plage de sable; les naturels s'en approchèrent et lui lancèrent aussi des flèches, mais les gens de l'équipage eurent assez de prudence pour ne pas chercher à se venger de cette agression; ils leur montrèrent des haches, des grains de verre et d'autres bagatelles qu'ils leur offrirent en signe de paix; les assaillans cessèrent aussitôt les hostilités. Dès que le vent se calma, un chef agé s'embarqua dans une pirogue, et vint au vaisseau; il y fut reçu avec bonté, on lui offrit des présens qu'il accepta. Il retourna au rivage, apaisa ses compatriotes, et les assura que les hommes du vaisseau étoient bons et humains. Plusieurs des naturels vinrent à bord, et on leur fit aussi des présens de peu de valeur. Ils approvisionnèrent l'équipage de porcs, de volailles, de bananes, de noix de coco, etc., et la confiance fut bientôt établie. L'équipage, obligé d'abandonner le vaisseau, descendit à terre, en sauvant tout ce qu'il put en retirer. Il y resta quelque temps, et des débris il construisit un petit bâtiment. Aussitôt que ce frêle navire fût prêt à mettre à la voile, il s'y embarqua autant d'hommes qu'il pouvoit

en contenir, et il fut abondamment pourvu de vivres frais par les insulaires. Les naufragés laissèrent plusieurs des leurs dans l'île, et le commandant promit de venir promptement avec des présens pour les naturels et pour prendre le reste des hommes de son équipage.

- Il leur avait laissé plusieurs fusits et de la poudre, au moyen desquels ils se rendirent fort utiles à leurs nouveaux amis, qui étoient en guerre avec les îles voisines.
- »Les habitans de Tucopia ont affirmé que la plupart des objets, provenant des bâtimens, se sont fort bien conservés et existent encore dans les îles Malicolo. Environ sept mois avant mon arrivée à Tucopia, une pirogue, revenant de Wahnoo, avoit rapporté deux grandes chaînes de haubans et une cheville en fer d'environ quatre pieds de long. J'ai parlé moi-même à quelques-uns des hommes de la pirogue qui avoient fait le dernier voyage à Malicolo. Ils me dirent qu'il restoit encore dans ces tles une grande quantité d'objets en fer provenant des vaisseaux naufragés. Ceux que Martin Buchert avoit vus étoient très-oxidés et rongés par la rouille. Autant que j'ai pu l'apprendre, une seule cuiller d'argent a été apportée à Tucopia, et il est vivement à regretter que Buchert en ait fait des anneaux et d'autres ornemens pour les femmes des insulaires. T'ai actuellement en ma possession la garde de l'épées l'un des anneaux provenant de la cuiller, et quelques-uns des grains de verre qui tous proviennent du naufrage.
- Le Prussien ne s'étoit jamais hasardé à faire un voyage à Malicolo avec les habitans de Tucopia; mais le Lascar y étoit alle une ou deux fois. Il affirme positivement qu'il a vu les Européens qui sont à l'île de Païow; qu'ils parlent le langage du pays, et qu'il a conversé avec eux. Ces hommes étoient vieux; ils lui dirent qu'ils avoient fait

naufrage, il y a nombre d'années, sur un des bâtimens dont ils lui montrèrent les débris. Ils lui apprirent aussi qu'aucun vaisseau n'avoit abordé dans ces îles depuis qu'ils y étoient naufragés; que la plupart de leurs camarades étoient morts, mais qu'ils avoient été tellement dispersés sur les différentes îles, qu'il leur étoit impossible de dire précisément combien d'entre eux existoient encore.

Le capitaine Dillon avoit essayé, mais en vain, de débarquer à Malicolo: un calme plat l'avoit retenu à la vue de l'île et empêché d'aborder, et le manque de vivres, le mauvais état de son navire et le mécontentement du propriétaire qui étoit à bord l'avoient forcé d'abandonner son projet et de faire route pour le Bengale.

'Ces informations ont paru assez positives pour que le conseil de la compagnie des Indes à Calcutta se soit déterminé à envoyer le navire la Recherche, sous le commandement du capitaine Dillon, pour explorer Malicolo et les îles voisines, et y recueillir les naufragés.

Ce batiment a du partir de Calcutta du 15 au 20 décembre.

<sup>3</sup> M. Cordier, capitaine de vaisseau, chargé du service à Chandernagor, a obtenu que M. Chaigneau, agent consulaire à la Cochinchine, s'embarquat sur la Recherche pour coopérer au but de cette expédition, commandée par l'humanité.

## Départ du docteur Lyall pour Madagascar.

Les journaux anglois annoncent que le docteur Lyall, connu avantageusement par son voyage en Russie, est chargé, par le gouvernement britannique, de se rendre à la cour de Radama, roi de Madagascar, et d'y résider

dans la double qualité d'agent diplomatique et de médercin; la principale fonction qu'il aura à remplir dans cette île sera de veiller à ce que les conventions faites entre Ramada et le gouvernement britannique, pour l'abolition de la traite, en ce qui concerne Madagascar, soient ponctuellement exécutées. Toutefois, en sa qualité de savant, le docteur Lyall se propose d'employer ses loisirs à l'histoire naturelle de cette île, qui a été jusqu'ici peu étudiée, et nul doute qu'on n'obtienne d'excellens résultats des travaux qu'il doit entreprendre.

On apprend, par des nouvelles récentes du Cap, que l'île de Monbaze, siruée, comme celle de Madagagear, sur la côte orientale de l'Afrique, et que les Anglois occupoient depuis deux ans, afin d'empêcher la traite, vient d'être évacuée par eux, et que les anciens chefs de l'île ent été remis en possession de l'autorité dont îls y jouis-soient antérieurement. Le départ de la force angloise qui étoit stationnée à Monbaze a en lieu au mois de join dernier.

#### Découverte d'un rocher.

Le capitaine James A. Nye, du brik Aurora, de Boston, a reconnu, pendant le trajet de Marshfield à l'île Saint-Thomas, un rocher qui n'est point indiqué sur les cartes. D'après des observations lunaires, il a fixé sa latitude par 31° 19' nord et par 55° 47' longitude ouest. Le 4 mars, dit le capitaine Nye, sur les trois heures du matin, étant àssis sur le pont, j'aperçus quelque chose à la surface de l'eau que je pris pour un navire sens dessus dessous. Je le fis remarquer au matelot qui tenoit le gouvernail; et, lorsque nous en fumes à cinquante toises, nous reconnûmes que c'étoit un rocher de trois à cinquante de trois à cinquant

toises de hauteur et de vingt-cinq toises d'étendue du nord au sud, entouré de varech. La mer étoit unie; mais, auprès du rocher, on voyoit s'élever de petites vagues qui en battoient les flancs avec bruit, et sembloient, en se retirant, chargés de varech. Après avoir passé, nous re-connumes qu'il avoit plus d'étendue de l'ouest à l'est que du nord au sud. La matinée étoit si claire, que nous pûmes l'apercevoir distinctement pendant quelque temps. Je n'observai pas si l'apparence de l'eau étoit différente, et ce ne fut qu'après l'avoir dépassé que j'y songeai. Mon bateau n'étant pas disponible, je ne pus me rendre sur le rocher.

#### Iles nouvelles.

Le bâtiment américain le Lopez, du port de Nantucket, employé à la pêche de la baleine dans la mer Pacifique, a découvert, pendant son dernier voyage, plusieurs nouvelles îles sur lesquelles on ne possède encore aucuns renseignemens.

| Groupe des Starbuck, sous       |     |             |     |      |             |    |
|---------------------------------|-----|-------------|-----|------|-------------|----|
| l'équateur                      |     | • • •       | ۹٠٠ | 1730 | <b>3</b> 0/ | E. |
| Récif                           | 5•  | <b>3</b> 0′ | S.  | 1750 | 00′         | 0. |
| Ile de Loper                    | €°  | · 07′       | S.  | 177  | 40'         | E. |
| Ile de Tracy (habit)e)          | 7   | 3o′         | S.  | 178° | 45′         | E. |
| Ile Oeno                        | 23° | 57          | S.  | 131* | o5′         | 0. |
| New-Nantucket                   | 0.  | 11'         | 'n. | 1760 | 20′         | 0. |
| Île de Granger                  |     |             |     |      |             |    |
| Rocher situé entre les îles     |     |             |     |      | -           | ía |
| Falkland et le continent, en-   | •   |             |     | •    |             |    |
| viron à 200 milles ouest de ces |     |             |     | •    | ٠           |    |
| iles                            | 51° | 51'         | S.  | 64°  | 42          | O. |

# Expédition scientifique dans la Nouvelle-Galles méridionale.

M. Florence, inspecteur de la colonie, et M. Rumker, astronome, étoient sur le point de partir, en août derhier, pour une expédition scientifique. Ils sont chargés de mesurer un ou plusieurs degrés du méridien dans la latitude des plaines de Liverpool. On n'a point encore entrepris d'opération de cette nature, dans une plus haute latitude sud, que celle de 22 à 23 degrés; du moins, s'il en a été fait, elles n'ont pas encore été rendues publiques.

## Mission du capitaine Burney à Siam.

On avoit répandu le bruit que l'ambassade envoyée par la compagnie des Indes à la cour de Siam avoit échoué; elle a, au contraire, pleinement réussi : un traité de commerce a été conclu entre le roi et la compagnie. Nous devons nous attendre à une nouvelle relation des contrées siamoises que le capitaine Burney a été à même de bien examiner.

#### Comté de Saint-Vincent.

La rivière qui coule dans le voisinage du port Macquarie a été dernièrement explorée, ainsi qu'une partie de la contrée qu'elle parcourt. Son embouchure est à trente-cinq milles N. O. du port Macquarie, dans la baie de Trial; elle a 14 pieds d'eau sur sa barre. Quant au pays visité, il est magnifique et paroît très-propre à la culture. On espère que les végétaux des tropiques y viendront bien. C'est une nouvelle route ouverte à l'industrie.

#### Anciens Mas. egyptiens et mexicains.

Le prof. Seyffarth, de Leipsic, qui se trouve actuellement à Naples, a, pendant son séjour de trois mois à Rome, déchiffré un grand nombre d'antiquités égyptiennes au Vatican, au Capitole, à la propagande et dans la ville Albani. Outre les treise obélisques romains, il a examiné les statues et les papyrus qui se trouvent à Rome (1). Ces derniers sont en grande partie historiques, et se rapportent à l'histoire d'Egypte, depuis Menos jusqu'aux Romaina. Osirisétoit un personnage réel. Il a trouvé l'Antien et le Nouveau-Testament en dialecte sahidique, le pentateuque en dialecte memphitique, les actes du Concile de Nicée en copte, ainsi qu'un manuscrit mexicain en hiéroglyphes, avec le zodiaque mexicain.

#### ! Nuvigation autour du globe. .

S. M. vient d'ordonner la publication du Journal de Navigation autour du Globe, de la frégate la Thétis et de la corvette l'Espérance, pendant les années 1824, 1825 et 1826, sous le commandement de M. le baron de Bougainville, capitaine de vaisseau.

'S. E. le ministre de la marine et des Colonies a chargé le libraire Arthus Bertrand de la publication de ce voyage, qui sera composé d'un fort volume grand in-4°, accompagné d'un atlas de huit grandes cartes et de trente planches, dont douze d'histoire naturelle et dix-huit de vues, costumes, etc. etc.

<sup>(1)</sup> Nous craignons beaucoup qu'il de résulte aucun profit pour la science de ce déchiffrement de papyrus égyptiens, pulsqu'il est généralement reconnu que la méthode de M. Seyffarth repose sur sue sillusion aussi complète que celle de M. Is thevalier de Palin, loreque celui-ci a cru lire sur les manuscrits de l'Égypte les originaux des psaumes de David. (Nots communiquée par M. Klaproth.)

## EXTRAIT

DU VOYAGE DE M. A.-W. KEPHALIDES

EN SICILE.

. (Suite.)

## Syracuse.—Achradine.

NE petite barque nous prit à Ortygie, nous fit traverser le port de marbre, et nous transporta sur le rivage d'Achradine, jadis le quartier le plus florissant de Syracuse; aujourd'hui, on n'y voit plus que d'immenses monceaux de ruines . mélés de plantations d'oliviers, de grenadiers, d'amand diers et d'autres arbres fruitiers. Nous primes terre dans le, voisinage du couvent des capucins . Ess de visiter la latomie, qui en est peu éloignée; Ces immenses cavités, creusées dans le roc, sont sens doute au nombre des objets les plus remarquables de la Sicile. Syracuse n'offre rien de plus étonnant : ce sont comme de profondes vallées entre des rochers; on seroit un instant tenté de croire qu'elles ne sont pas l'ouvrage des hommes; lears flancs penchés menacent la tête de l'observateur:

leurs bords sont garnis d'arbres verdoyans; de toutes les fentes et de toutes les assises sortent des arbrisseaux et des plantes dont la végétation est vigoureuse.

Les capucins se sont arrangé, dans l'intérieur de la latomie, un charmant jardin rempli de plantes magnifiques particulières aux climats méridionaux; il y a surtout une quantité innombrable d'orangers qui poussent à merveille dans ces grottes fraîches, où le soleil et la lumière ne pénètrent que par en haut. On ne conçoit pas comment ces vallées ravissantes ont pu être autrefois des prisons affreuses pour les malheureux Atheniens que les Syracusains y firent impitoyablement renfermer après avoir vaincu Lamachus. Il est vrai que, dans ce temps-là, on n'y voyoit pas d'orangers, tandis qu'aujourd'hui ils y poussent si vigoureusement, qu'une partie de leurs fruits dorés tombe par terre et y pourrit, ou bien devient la pature des pourceaux. D'ailleurs, la vante dimension de cette carrière ne doit pas surprendre, quand on pense qu'elle a fourni aux constructions des cinq villes dont se composoit Syracuse; les catacombes aussi procurèrent des matériaux. Les Syracusains purent se servir de ces latornies pour prison; car leurs parois escarpées empêchoient qu'on pût s'en échapper.

Achradine renferme, 1° la selva des capueins; 'a la latomie del Baradiso avec l'oreille de Deniys;

3º la latomie di Santa Maria di Loretto; 4º la latomie d'Orlando. On trouve dans Néapolis, 5º la latomie di Santa Venera; 6º la latomie del Barbuto e di San Nicolo; 7º la latomie di Arezzi, dans Tychê; 8º la latomie del Buffalaro, près du château de Labdalum, nommé aujourd'hui le Tagliate. Capodieci remarque que, sur le haut et les bords de plusieurs latomies, on trouve des tombeaux, des vases contenant des cendres et des ossemens, et qu'on a du faire usage de ces sépultures dans les premiers temps de la ville, avant que les latomies sussent creusées.

A peu de distance de la latomie des capucins est l'entrée ordinaire des catacombes de Saint-Jean des Jésuites. Taillées dans le roc. elles sont à l'abri de tout éboulement, et forment des galeries hantes et larges avec lesquelles les catacombes de Rome, percees dans une terre sans consistance, ne peuvent entrer en comparaison. Un vieux jésuite, notre guide, nous assura qu'elles se prolongeoient jusqu'à la mer et même jusqu'à Catane, et cita en témoignage des histoires extraordinaires. Souvent leur partie supérieure est disposée en petites coupoles coniques dont le sommet offre un trou qui servoit à v faire pénétrer le jour, ou peut-être à y descendre des wivres. On sait que Landolina s'est livre à d'immenses recherches sur ces galeries singulières; ce qui n'a pas empêché M. Capodieci d'y

faire inscrire partout son nom, quoiqu'il n'y ait ni découvert ni décrit rien de nouveau. D'ailleurs, il est indubitable qu'elles ont fini par servir de sépultures, quoique, dans l'origine, ce ne fussent que des carrières. En effet, tous les tombeaux sont encore bien conservés; c'est ce que prouvent aussi les inscriptions, qui sont toutes du temps du christianisme, de même que des peintures fort anciennes, mais peu importantes, qui sont dans une église souterraine, des premiers momens de cette période. Rien de plus agréable que de voir pénétrer dans ces demeures sombres et froides de la mort, à travers la verdure fraîche des arbres et des buissons, la lumière du ciel, dont la couleur bleue paroît dans ces profondeurs extrêmement foncée.

Nous ne pouvons cependant partager l'opinion de quelques voyageurs, qui regardent ces catacombes comme les plus grandes du monde. Celles de Saint-Janvier, à Naples, sont bien plus hautes; personne, d'ailleurs, n'a parcouru ces dernières ni celles de Rome dans toute leur étendue. On a un plan exact d'une de celles de Syracuse. Les tombeaux sont creusés par rangées dans les galeries; on peut très-bien distinguer les sépultures de famille qui sont pratiquées dans les niches des parois: quand la nécessité l'exigeoit, on creusoit plus profondément ces niches dans le roc. Nous avons déjà parlé de la ressemblance

de ces sépultures avec l'Altaria ou la grande grotte de la vallée d'Ipsica.

On seroit tenté de croire que la moitié d'Achradine pose sur des cavernes; car, en parcourant les monceaux de ruines de ce quartier solitaire, nous rencontrions très-fréquemment des ouvertures d'abîmes non encore examinés, de sorte que la moindre imprudence peut à chaque instant mettre un terme à toutes les recherches. Les antiquaires ont supposé qu'Ortygie avoit ses sépultures dans Achradine, lorsque ce quartier n'étoit pas encore très-habité; elles y restèrent quand sa population augmenta, et il en fut de même ensuite pour Tychê et Néapolis : la première renferme les tombeaux d'Achradine: la seconde, ceux de Tyche; de cette manière, la loi qui défendoit d'enterrer hors des villes ne fut pas enfreinte.

Nous vimes avec étonnement, dans Achradine, les fondemens des anciennes habitations creusées dans le roc vif; on peut souvent distinguer la direction des rues, la forme des places publiques, et même les ornières des voitures.

On voit, dans le voisinage de Buon Riposo, les roines des bains qui portent le nom du tyran Agathocle: ce sont quelques chambres souter-taines qui n'ont plus rien de leur ancienne magnificence. C'est aussi là que devoit être la magnifique demeure de ce tyran, le palais des

soixante lits, nommé encore aujourd'hui i Sessanta letti; d'autres pensent qu'il étoit près du théâtre, par conséquent du côté de Néapolis. On n'à pas encore pu éclaircir la difficulté, car il ne reste pas le moindre vestige qui puisse donner une indication sûre.

Un objet plus intéressant que ces débris épars est le bain antique trouvé, en 1810, dans le jardin Bonavia par M. Capodieci. Six ans auparavant, on avoit découvert, à trois palmes de profondeur, des traces de bâtimens : Landolina ordonna aussitôt des fouilles; on rencontra un pavé en mosaïque, des chapiteaux, des vases, et trentedeux colonnes brisées; on en restaura deux aussi bien qu'on put; elles ornent l'église de San Philippo. C'est de là que provient la Vénus génitrix que les Syracusains s'obstinent à donnet pour une Callipyge. Le bain est très-bien conservé. On descend par un escalier assez long dans une grande pièce composée de quatre grandes niches carrées; ce qui donne à l'ensemble, la ressemblance d'une croix grecque. L'escalier aboutit à une des niches; les trois autres ont des baignoires carrées; au centre est un grand bassin carré d'où l'eau étoit portée dans les piches par deux conduits.

Le rivage d'Achradine consiste presque partout en couches de rochers très-hauts : des révolutions inconnues y ont creuse des cavernes et des

grottes immeuses dont l'aspect ost grishmement singulier, et cependant les relations de yoyage que nous avons lues ne font pas mention de cette grande curiosité naturelle. La mer, qui s'engouffre sans cesse dans leurs ouvertures, les a sans doute rongées et agrandies ; mais nous croyons pouvoir supposer, avec autant de certitude, qu'elle ne les a point formées, du moins en grande partie. Plusieurs, ont une entrée étroite, s'élargissent ensuite : et se prolongent à plus d'un demi-mille allemand sous l'ancienne ville. On dit que ces souterrains communiquent avec les catacombes, et qu'ils s'étendent même jusqu'à Catane, qui est éloignée de huit à neuf milles allemands. Le fond en est très-sec, parce que, même dans les tempêtes les plus viglentes, la mer n'y pénètre pas très-avant. Nous avons parcouru en bateau la côte d'Achradine, sur laquelle s'ouvrent toutes ces cavernes; c'étoit un spectacle singulier de voir les vagues qui s'élevoient à quelques pieda s'engloutir dans ces ouvertures : sous nos veux se réalisoient, à notre surprise extrême. ces paroles d'Homère: D'un côté, l'on découvre · Soylla, et, de l'autre, la redoutable Charybde, • qui dévore avec fureur les eaux salées de la mer. Quand le monstre les rejette du gouffre, alors, semblable à l'onde qui remplit, une marmite sur un large foyer, la mer murmure en bouil-» lonnant, et lance, l'écume, sur, le sommet élezé \*de l'un et l'autre écueil; mais quand, de nouveau, le monstre engloutit l'onde courroucée, tout l'intérieur de la caverne fait entendre un sourd mugissement; le rocher retentit d'un bruit terrible, et les eaux ouvrant leurs abimes, on aperçoit la terre couverte d'une arène bleuâtre.

Nous désirions ardemment pénétrer dans une de ces cavernes; mais la mer, déjà passablement agitée au large, l'est excessivement dans ces crevasses étroites, de sorte qu'il faut alors avoir des rameurs très-habiles, afin de pouvoir s'y enfoncer sans être complétement mouillé ou sans chavirer. A l'entrée d'une de ces grottes, nous sîmes beaucoup de bruit; aussitôt plusieurs centaines d'oiseaux noirs s'envolèrent de ces sombres demeures en criant. Un bond vigoureux, car le bateau suivoit le mouvement tumultueux des vagues, nous porta sur un rocher sec. Nous nous avançames un peu dans le souterrain. Quel spectacle extraordinaire de voir dans l'éloignement les ondes verdâtres entrer sous la voûte déserte des rochers, s'élancer, avec une impétuosité furieuse et un fracas affreux, dans l'abîme de ces cavernes retentissantes, et couvrir tout de leur écume l

Nous revînmes chez nous en traversant les ruines et les déserts d'Achradine. Qui pourroit, au milieu de ces tas immenses de décombres informes, reconnoître le vaste forum, les belles

colonnades, le superbe prytanée, la magnifique salle du tribunal et le temple de Jupiter-Olympien dont parle l'immortel Cicéron!

Neapolis.

: willacter in

ROLL OF WIGHT OF A PARTY OF THE

Le quartier le plus moderne de Syracuse fut, par cette raison, nommé Néapolis; c'est donc celui qui offre les restes et les monumens les plus importans, tels que l'amphithéâtre, la grande latomie del Paradiso avec l'oreille de Denys, le théâtre et la rue des tombeaux.

L'amphithéâtre a un aspect enchanteur : un bosquet de grenadiers remplit son arène, qui, indépendamment du podium, a 90 pas de long et 45 de large; c'est, par conséquent, un des plus grands que l'on connoisse. Les sièges sont en partie taillés dans le roc, en partie construits en très-grosses pierres. Le podium occupe un espace de'six pas entre l'arène et les gradins. L'enceinte du rang supérieur des siéges est de 477 pas; celle du colisée de Rome est de 700 pas. L'amphithéâtre de Syracuse a été entouré d'un mur qui étoit à 27 pieds du rang supérieur des gradins. Le terrain qui environne ce monument s'étant exhaussé, on le prendroit pour un bassin enfoncé en terre. Les siéges supérieurs, destinés aux femmes et aux gens du commun, ne subsistent plus. On reconnoît évidemment que, chez les anciens, les citoyens avant droit de voter, avoient seuls des places marquées aux théâtres et aux amphithéâtres. Cet édifice n'est pas entièrement, débarrassé de la terre qui le remplissoit; cependant Landolina y a fait exécuter plusieurs fouilles; il a trouvé dix vomitoires voûtés, quatorze larges degrés, et, aux deux extrémités, les partes par leaguelles des gladiateurs entroient. Au dessous des sièges règnent des passages gouterrains et des isbues puantes et marécageuses remplies de lésarda et de serpens et si embarrassées d'épines et de buissons, qu'à chaque instant nous étions obligés de nous y frayer un passage la serpe à la main. On doit à Logoteta un mémoire spécial sur cet amphithéâtre; il l'a intitulé e Ricerche nell' Ansiteatro di Siracusa, 1789. Il parpit que cet édifice a porté le nom de Colosseum, à cause des statues, qui le décorgient. Voici ses dimensions selon Capodieci : Longueur, 46 cannes; largeur, 34; circuit du podium, 95 cannes 4 palmes; largeur des gradins, 9 palmes et demie (1), we to the real flag of the or of the : "R'oreille de Denvs intestorqu'une vonte de la grande latomie entre le théatre et l'amphithéâtre; cette latomie diffère de celle des capucins par ses dimensions, et surtout parce qu'on ina ni isa di basa And situation . . .

<sup>(</sup>x) Une canne de Sique équireut à 8 palmes 5,96 pieds de Krance : une palme 7,245 pieds de Krance : (;

a creusé dans ses flancs des grottes immenses supportées par des blocs énormes de pierres, et qu'on a taillé, dans le haut, des volites quiont la forme d'une cloche, comme l'oreille de Denys. Il y a une salpêtrière dans une de ces grottes. L'aspect de cette latomie est très pittoresque, mais effrayant, et a quelque chose de sauvage les couches des frochers n'y sont pas, comme dans la latomie des capucins, plantées de beaux arbrisseaux. Le rocher conique du centre, où l'on dit que la sentinelle se tenoit, s'est écroulé : cependant on reconnoît encore aisément les marches de l'escalier.

La voûte qui porte le nom d'oreille de Denys se recourbe en forme d'un S latin, et l'écho y lest très-fort. On distingue très bien les tracés des anneaux auxquels les malbeureux prisonniers étoient suspendus; mais les passages par où on pouvoit entendre les eris de ces infortunés sont entièrement détruits. Assis à califourchon sur une poutre, nous nous fimes hisser en l'air, à 70 pieds d'élévation, à l'entrée d'un trou qu'on regarde comme la chambre de Denys, et où l'on suppose qu'on entendoit distinctement tout ce qui se disoit en has; mais notre rele fut bien mal récompensé, et les voyageurs qui nous suivront peuvent s'épargner cette peine. Dimensions de cette latomie, selon Capodieci : Lon-

gueur, 224 palmes; largeur, de 28 et 26 à 60; hauteur, 80.

Tout près de cette latomie on voit une trèsbelle citerne bien conservée, dont le toit est soutenu par des pilastres, absolument comme dans le grand réservoir de Néron, ou la piscina mirabile, à peu de distance de Pouzzol. On peut encore suivre très bien la direction du conduit qui portoit l'eau à cette citerne; mais, comme on y respire un air pestilentiel, nous abrégeames notre visite.

Le théâtre au-delà de la latomie del Paradiso est un des ouvrages les plus grands et les plus étonnans de l'architecture. Il est entièrement taillé dans le roc; ce qui, pour un édifice aussi considérable, eût peut-être été imposible. si la force sémi-circulaire du coteau rocailleux n'eût facilité l'entreprise: on n'eut probablement qu'à creuser et unir pour faire les gradins. La colline voisine est également en forme de demicercle. Combien le hasard fut favorable aux Syracusains, puisqu'au point de réunion de Tychê, de Néapolis et d'Achradine, leurs trois principaux quartiers, et à peu de distance de l'île d'Ortygie, ils purent profiter de la nature du terrain pour y bâtir leur théâtre, d'où, assis, ils voyoient leur ville immense et leur port couvert de navires!

Une particularité de ce théâtres clest quelles extrémités des rangs des siéges ne sont pas contigus à la scène; il y a de chaque côté un éspacé vide. On veit encore les deux angles de la spène taillés dans le roc pour la rétrécir, afin que chaque spectateur pût la bien voir. On n'observe, ni à Taormina, ni à Pompei, ces espaces vides entre les gradins et la scène. Il nereste plus rien de kelle du théâtre de Syracuse. Les gradins sont dégradés par un moulin pour lequel on al profité de la chute de l'eau entre Tychê et Néapolis. Les larges gradins de l'orchestre sont couverts de terre ou de buissons, et on ne peut entrer que dans sine petite partie, par le corridor qui aboutit à l'otchestre, après avoir passé sous les gradinsi La longueur de ce souterrain est de 73 palmes, sa largeur, de 13 in the fold of the at

Le comte de Borch, dans ses Lettres sur la Sicile, pense que ce théâtre a servi de naumachie; mais Capodieci réfute cette opinion par l'observation très-raisonnable qu'en vue de deux ports remplis de bâtimens de guerre et de navires marchands, les Syracusains n'auroient pu trouver un grand amusement à voir combattre une couple de méchans bateaux. Du reste, les naumachies étoient peut-être une espèce de manœuvre exécutée en cadence sur l'eau par des groupes de bateaux, et ce spectacle ne peut avoir eu un caractère de grandeur; car, en supposant que le plus grand édifice qui existe encore en ce genre, le relisée de Rome, ait servi à des naumachies, coque nient les antiquaires modernes, il étoit impossible d'y représenter un combat naval qui offrit, quelque intérêt.

eriOn descend par un escalier de 26 marches de Tyché au théatre. Capodieci prétend l'avoir découvert en 1810. On voit encore, dans le pavé des gradins du milieu, les trous carrés destinés à receroir les mats auxquels on attachoit des toiles qui formolent un pavillon pour abriter les spectateurs, et. Belon quelques antiquaires, les traces des anneaux qui tenoient les cordes, de sorte qu'en Sicile l'usage de couvrir les théatres auroit été plus ancien qu'à Rome. Il est évident que seulement la moitié supérieure du théâtre pouvoit être couverte: autrement, on n'auroit pas joui de la vue du dehors. Enfin, on se demande si réellement ces trous avoient la destination qu'on leur suppose, puisqu'ils sont pratiqués dans le rang moyen des sièges : à Pompei, ils sont dans le rang supérieur.

Les cinq rangs inférieurs de gradins découverts par Landolina, et sur lesquels on plaçoit des chaises, étoient revêtus de dalles de marbre quelques admirateurs outrés de ce théâtre ont prétendu à tort qu'il en étoit de même des autres

siéges: il n'y a pas assez d'espace pour les pieds des spectateurs assis sur les gradins supérieurs. Les vomitoires ont, de chaque côté, un autre petit escalier qui subdivisoit les marches du premier et les gradins.

Le theatre a 66 rangs de sieges: 40,000 spectateurs ont pu s'y asseoir à la fois, ce qui paroît à peine croyable.

On ne conçoit pas sur quoi Riedesel, dans son Kayage en Sicile, dans la Grande-Gnèes, etc. a pa fonder l'opinion que le théatre étoit pariagé en trois parties, pour les habitans d'Achradine, de Tyche et de Neapolis, comme si ceux d'Ortygie n'avoient pas également été Syracusains, en ne parlant même pas de ceux des Epipoles, ou étoient les châteaux. Nous ne connoissans aucum écrivain de l'antiquité dont le témoignage puisse confirmer cette idée. Chez les anciens, les différens états, mais non les tribus ni les quartiers d'une ville, avoient des places différentes au théâtre.

Au-dessous du quinzième rang de sièges on voit un petit canal qui s'étend d'une extrémité: à l'autre; il est interrompu par une marche. On ignore sa destination. Devoit-il recevoir l'eau de la pluie ou la conduire à la scène?

On sait qu'on lit sur la partie latérale du premier gradin du second rang cette inscription remarquable:

#### ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΦΙΛΙΣΤΙΔΟΣ (1).

Et, plus loin:

### ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΝΗΡΗΙΔΟΣ.

Landolina découvrit cette dernière en 1804. Cette même année (2), Capodieci assura qu'il

- (1) Les médailles et les inscriptions font mention de cette belle reine de Syracuse : l'histoire n'en parle pas.
- (a) M. Mannert ne croit pas à l'authenticité de ces inscriptions. Voici comme il s'exprime à ce sujet: «Il existe encore une très-grande quantité de médailles de Syracuse du temps le plus florissant de la république : on peut donc s'étonner de ce que des faussaires en aient fabriqué, puisque ordinairement ils n'exerçoient leur art que dans les lieux où les médailles sont très-peu nombreuses, ou bien ou il n'y en a pas, et ou, par conséquent, leur travail étoit une rareté. Il a failu chercher à Syracuse une rareré d'un autre genre. On inventa donc une reine Philistis, de laquelle l'histoire ne sait absolument rien, et l'on frappa sous son nom, et avec son image, toute une suite de belles médailles: on en montra aux étrangers une quantité considérable dans le couvent des bénédietins de Saint-Martin, près de Palerme. Mais l'artiste ingénieux ayant supposé qu'il pourroit s'élever des soupçons sur l'authenticité de son travail, grava sur un des gradins inférieurs du théâtre de Syracuse, qui, d'ailleurs, n'a aueune inscription, et dans un endroit où l'on n'a pas coutume d'en placer, ces mots: ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΖ ΦΙΛΙΤΙΔΟΣ, en caractères qui trahissent leur âge peu ancien. On voit cette inscription dans le Tome IV, page 301, du Voyage pittoresque de Naples et de Sicile, par Saint-Non. D'autres voyageurs

avoit trouvé et tenu long-temps secrets ces mots mutilés, ... AΣΙΑ... ... Na. EΣ... X..... O, et, dans l'endroit eù est hati le moulin mis en mouvement par les eaux du Galenmi, dont le canal est en partie antique, ΔΙΟΣ ΟΛΥΑΛΠΙΟΥ. Par malheur, Logoteta en avoit eu auparavant quelque soupçon; mais il n'avoit deviné que le mot ΔΙΟΣ; l'autre lui a été constamment inconnu.

Il est difficile de décider si la grotte qui se trouve au-dessus des gradins a été un lieu consacré aux dieux pour y déposer les trépieds et les trophées du théâtre, ou si, comme d'autres au-jourd'hui détruites, elle ne servoit qu'à procurer plus de place au peuple.

M. Capodicci donne les dimensions suivantes: Les gradins sont disposés en demi-cercle, et ont quatre cannes de profondeur; le diamètre est de 55 cannes et demie; la circonférence, de 87 cannes un palme 8 oncies; les trous carrés pour les mâts sont éloignés de 16 palmes l'un de l'autre.

Derrière le théâtre, on voit une montagne en demi-serele; aveci une grotte remplie de sépultures; elle ressemble à la rue des Tombeaux, où l'on monte en sortant du théâtre, et à l'Altaria de

en parlent aussi. Personne ne s'est ensuite avisé d'élever le moindre doute sur la liaute antiquité des médailles et de l'inscripțion, et on recherche avec d'autent plus d'empressement les traces de la reine Philistis, absolument inconnue. r C'est aux antiquaires à décider. E. la vallée d'Ipsica. Il semble presque impossible que ce ne soit pas le même peuple qui, à la même époque, ait creusé ces grottes innombrables qui n'offrent aucune différence. On peut déne douter que ce soit ici que Cicéron ait montré aux barbarts. Syracusains le tombeau du plus grand de leurs concitoyens; très - vraisemblablement ces tombeaux ne servoient plus lorsque Néapolis se forma, c'est-à-dire après le temps de Gélon, et encore moins à l'époque du siège de Syracuse per Marcellus.

remover in the Tyche of Epipole. In the history of the fibre of the control of the fibre of the control of the

Pau de villes d'une étendre aussi considérable peu vont être vines et examinées plus commodénées que l'amére de l'amére de l'amére de l'amére de l'amére de l'achradine; les deux plus grands s'avancent dans l'intérieur à une distance de cinq quarts de mille allemand de la mer, et se réunissent au point où étoit autrefois le château-fort d'Euryale, qui défendeit l'extrémité de Syracuse du côté de l'ouest. Au nord et au sud de ce grand triangle, la mer offre deux enfoncemens profonds; le plus septentrional étoit le Trogyle; le plus méridinnal, le grand port. Ce plateau triangulaire, qui, aujourd'hui, est couvert de ruines, renfermoit jadis trois parties de

l'angienne ville; Achradine, aur le bord de la mer: Tyche, plus dans l'intérieur; enfin Épipole, la points occidentale, avec les châteaux. On ne doit pas fire suspris de ce que Ciceron ne compte pas Epipole au nombre des quartiers de la ville, et n'an gita que quatre, qui sont Achradine, Tyche, Ogtygig et Néapolishican son récit de la découverte du tombeau d'Archimède (lif! V. des Zusgulanes) montre glainement que, de son temps. deja Achradipatet Tychs étoient presque désertes dans quelques parties; Épipole, bien plus éloignée de la mer, et qui avoit souffert considérament dans les guerres et dans les sléges, defoit être encore moins peuplée. D'ailleurs, indépendamppent des châteaux at des fortifications uce quartier davoit renfermer peu de maisons harsiculières, Cicéron l'auroit par consequent compté à tort parmi les quantiers de Syracuse. Aujourd'haj il n'est pas possible de donner les limites respectives de ces trois quartiers de la ville apthe remaindant of the eienne,

Néapolis s'étendoit, au sud de Tyche et d'àcheadige, à une soixantaine de pieds au-dessous de gesideux quartiers, dans une vallée située le long du flanc paéridional du plateau triangulaire, Le terrain de Néapolis s'aplatit vers la mep, et shoutit de Achradine dans le roisinage de la grade latomie d'el Baradiso, puisque Civéron raconte que le théâtre étoit situé à l'extrémité de Méapolis.

L'île d'Ortygie, berceau de Syracuse, formoit le cinquième quartier, et, avec le cap Plemmyrium, situé vis-à-vis, fermoit le plus beau port du monde, qui, aujourd hui, est malheureusement ensablé, et ne peut recevoir que des chebeks ou des brigantins.

Le mur de séparation entre Tychê et Néapolis est formé par les flancs d'un rocher, puisque ce dernier quartier, ainsi que je l'ai dit précédemment, est plus bas que Tychê et que la partie occidentale d'Achradine; mais la partie supérieure de ce mur, ainsi qu'on le voit évidemment, étoit composée de grandes pierres, de sorte qu'il ressemble, par sa construction, à celui d'Agrigente. On peut également trouver les restes épars du mur méridional de Néapolis, et suivre assez exactement sa direction jusqu'au point où ce -quartier aboutit à Épipole. Les débris de celui du nord sont immenses; Denys l'ancien le fit élever en vingt jours par soixante mille ouvriers; il couvroit Épipole et Tyche dans la même direction; mais il ne pouvoit que difficilement défendre aussi Achradine, puisque sa longueur, que les anciens écrivains ont dit avoir été de 30 stades, équivalant à peu près à trois milles et demi de Sicile, n'atteindroit pas au mur de l'Euryale ou Gibellesi actuel, et que, par consequent, s'il longeoit Achradine jusqu'à la mer, il auroit dû être encore une fois aussi long. De plus, on ne peut suivre les ruines de ce mur au-delà de Tychê; et au nord d'Achradine on n'en trouve absolument aucun reste: il est vrai que ces débris auroient pu disparoître entièrement, de même que ceux d'Achradine, où l'on ne voit plus que des fondemens en rochers, et cependant ils auroient suffi pour bâtir une ville comme Syracuse actuelle; mais Achradine ayant été peuplée immédiatement après Ortygie, a dû être ceinte d'un mur au moins 400 ans avant J.-C.

Néapolis, Tychê et Epipole étoient séparées par un champ inculte; Marcellus y établit son camp, parce qu'Epipole lui opposoit encore de la résistance. Nous vîmes dans cet endroit un grand espace couvert de gazon, et où il n'y avoit pas la moindre ruine.

La pointe occidentale de Syracuse se termine par un petit dos, sur lequel on distingue trois éminences rangées sur une ligne droite : de chacune on aperçoit l'immense étendue des ruines. Les antiquaires placent Marcellus sur toutes les trois lorsqu'il pleura. Le premier tertre est près de la latomie du Buffaloro, où sans doute Denys fit en partie commencer son mur. Il portoit le château de Labdalum, auquel ces carrières ent pu appartenir; au moins la régularité des coupes dans

le recret la manière uniforme dont l'énsemble est dispose, particulatités qui donnent à cette latomie un caractère propre, montrent évidemment que l'on avoit l'intention de bâtir la un fort ou de l'agrandent peut - être cet ouvrage gigantesque étoit-il le Labdalumi, aujourd'hui détruit.

"Breuivant plus loin le dos, on arrive à une seconde ominence; e'est le Mongibellesi, dont le num est arabe. On y apercost les suines les plus colossales de Syracuse; c'est ce qui donne beaucoapide probabilité à l'opinion de ceux qui rea gardent de tétire comme l'Euryale, le château le plus fort de la ville, et dont Marcellus ne put se rendre manre; e'est là que le mur septentifional de Denve et le mur méridional de Néapolis se renconfromment; ils n'alloient pas plus foin, quoique Chavier les prolonge un mille et demi stelliën plusiquiti , jusquia troisieme monticule, nomine le Belvedère. Ce dernier est entièrement separe. par un enfoncement, de l'extrémité de Syracuse; iline peut denc avoir l'Hexamylon : 'ce dernier charcan emit à l'estrie l'Euryale, et comme celuiel chins Epipoleinio

Dentière de Belledère, un des assez hant s'ai vancemens l'un jusqu'à la mer. La plupart des animiquemest entre autres Chuvier et Fazello, lui donne nede lei autre le Crimiti, les Siciliens de le chill noiseau que leus celui de Monte del Bosts. On acab assum que le centante Crimiti écott à line

certaine distance au-delà du Monte del Bosco. Ce n'est pas sans raison, que l'on a espéré trouver dans ce Crimiti ou dans le coteau que l'on a confondu avec lui le Thymbris, dont Théocrite parle en ces termes dans sa première idylle: « Adieu, » belle Aréthuse, et vous fleures dont l'onde pure • jaillit du Thymhris (κατα Θύμεριδος)... On peut induire que le Thymbris de Théocrite est une montagne, et non pas une rivière, d'abord de ce que la préposition grecque Kara, placée comme elle l'est dans ce passage; répond ordinairement à de, préposition marquant le mouvement; et, secondement, de ce qu'à l'exception de l'Anapus, nulle rivière ne coule dans les environs de Saracuse, et que l'antiquité n'en conpoît aucune. La scène de cette idylle est évidemment près de Syracuse. Mais il reste encore une difficulté à résoudre, c'est de savoir quels étoient les ruisseaux ou les rivières dont les eaux pures jaillissoientidu Thymbris, et où il faut les chercher, Si le poète, ce qui est à peine vraisemblable, a entendu parlà autre chose que des torrens qui, peut-être, sont taris depuis long-temps, il faut adopten l'apipion de don Vincenzo Mirabella, qui suppose que Théocrite a roulu parler des aquéducs qui conduisoient à Syracuse l'onde pure des hauteurs voisines, par conséquent celle du Monte del Bosco et du Crimiti. Le poète auroit dong voulu parler de ess hauteurs sous le nom de Thymbris Mirabella se fait à lui-même l'objection que ces capaux pe vont pas jusqu'à la mer; mais elle n'est pas importante, puisque Théocrite ne parle pas de cette circonstance. Un seul aquéduc partoit de Thymbrisieu Monte del Bosco et alloit jusqu'au commencement de Tyche, où il se subdivisoit en plusieurs branches en parcourant ce quartier, Achradine et Néapolis; on en compte sept. On connoît assez la magnificence de ces aquéducs qui étoient creusés dans le roc, et l'embarras dans lequel les Syracusains furent plongés lorsque les Athéniens coupèrent ces conduits à l'époque du siège. On voit sur quelques plans de Syracuse un Thymbris couler le long du mur méridional de Néapolis, et se jeter dans le port; mais jamais ce ruisseau n'a existé, non plus qu'un Alphée cité fréquemment comme une petite rivière de ce eanton.

Il est peu de points de vue comparables à celui dont on jouit du haut du Mongibellesi ou du Belvédère. Du côté de la mer, on voit l'île basse de Thapsus en forme de faux; on la nomme aujour-d'hui Isola delli Manghisi; c'est réellement une presqu'île, puisqu'une langue de terre étroite la réunit à la Sicile. Dans quel désordre terrible se présentent les ruines des châteaux et les énormes quartiers de pierres du mur de Denys l'ancien renversés les uns sur les autres! Quel champ immense de destruction offrent Tyché et Achradine,

jadis si florissantes! A droite, dans la vallée, des champs de blé et des bocages d'oliviers verdissent dans l'enceinte des murs de Néapolis. Dans le lointain on aperçoit, en gémissant de douleur, la pauvre Syracuse resserrée dans Ortygie entre ses deux ports.

# L'Anapus et le Cyane.

Nous allames en bateau du grand port à l'embouchure de l'Anapus, qui, par ses débordemens, forme à droite la Syraca (Pantano), et, à gauche, le Lysimelia (Pantanelli), marais pestilentiels qui furent si funestes aux ennemis de Syracuse. On a de la peine à concevoir comment ce canton si insalubre, où les armées des Romains, et surtout celles des Carthaginois, éprouvèrent des pertes terribles, étoit celui où se trouvoient les jardins de plaisance et les jardins des Syracusains, dont la magnificence étonna les Carthaginois, ainsi que Plutarque nous l'apprend dans la vie de Timoléon.

Le port, dont la circonférence est de 3,865 cannes, ou 5 milles de Sicile, est si bas, notamment près du rivage, du moins dans cet endroit, que nos bateliers furent obligés de travailler pendant près d'une heure avant de pouvoir faire entrer le petit canot dans l'Anapus.

L'eau de cette rivière est limpide et potable.

M. Capodicci assure qu'elle est alimentée par vingt-neuf petites sources et plusieurs ruisseaux; nos bateliers prétendirent, au contraire, qu'elle n'a pas de source, et qu'elle ne reçoit son eau que de la pluie. Le chemin, rétréei par les plantes vigoureuses et par les buissons, fut extrêmement pénible, à cause de l'air épais et désagréable des marais et de la chalour vraiment accablante.

On entra bientôt de l'Anapus dans le Cyané (la-Pisma), qui est plus profond et plus considerable. Vers la source oroît le papyrus, plante rendue si célèbre par Landolina. La manière d'enfaire du papier est assen connue ; et a été si bien décrite par plusieurs auteurs, entre autres par Bartels, qu'il seroit inutile de vouloir y ajouter quelque chose. Le peuple de Syracuse nomme ce régétal la peruca, à cause du grand nombre de filamens pendans qui entourent sa fleur. Il s'élève à la hauteur de dix à douze pieds, et se multiplie prodigieusement. Nos bateliers nous dirent que l'on mange une partie de cette plante; elle a une propriété enivrante qui est plus forte que cesse du vin, ce qui s'accorde avec ses récits des anciens. Ces gens' nous servirent avec beaucoup' de zele, et nous inviterent à charger la moitie du canot de tiges de papyrus qu'ils arrachoient trèsvolontiers, parce que leur trop grande quantité empêche de pêcher. Si Landvlina n'eur pas pris le papyrus sous sa protection, ce vegetal"seroit

depuis long-temps disparu de ce catiton; les pécheurs l'y auroient anéanti. Il est permis aux étrangers d'en prendre à leur gré.

Le bassin de Cyane, dont l'eau est d'un bleu fonce, comme l'indique son nom. est entoure de prairies verdevantes et de charmans buissons de myrtes. Des poissons agiles et fins, car ils ne mordent pas à l'hameçon, ni ne se laissent prendre au filet, jouent par centaines dans ses eaux, qui ont jusqu'à 30 pieds de profondeur, et sont transparentes comme le cristal. Jamais le moindre bruit ne trouble la tranquillité de cette solltude ravissante qui semble avoir été consacrée. Mali heureusement le temple de Cyane, nymphe the rie de l'Anapas, est entlèrement détruit; peutêtre est il enfance dans le perside terrain toutbeux dui, aujourd'hui, entoure de tous côtes le Prema. Le terrain de ce canton doit avoir été autrefois plus solide, si, comme le rapporte Diodore dans son cinquième livre, les Syracusains s'y assembloient tous les ans pour un panégyrique. Asjourd has the court le risque, tout à l'entour de Cyane, d'être englouti par la terre; on dit que eet accident while frequentment au betail des Swacusaine.

En revenant, nous visitames l'emplacement out étoit fadis le temple de Jupitet. Il n'en resté plus que des commes colossales qui suffiséent pour rappeler son souvenir. On ne voir plus de tracés

du château de Polychne, non plus que des deux autres, le Descon, sur la rive de Miloca, et le Plemmyre (il Mondio); sur le promontoire, visàvis d'Ortygie, qui défendoient le grand port. Le morne silence et la paix mélancolique de ces lieux, qui ne sont quelquefois interrompus que par le bruit sourd des vagues, règnent aussi sur ces prairies à jamais mémorables.

# Bains particuliers.

Syracuse est surtout riche en bains antiques particuliers: comme ils, ne sont ni magnifiques ni instructifs, il n'est nullement nécessaire de les visiter tous. Ils sont tous construits sans terre, petits et sombres; l'on est obligé d'y entrer en rampent. Celui du jardin della Falcona, que Capodieci prétend avoir découvert en 1804, a, dit on, été orné de mosaïque; mais nous n'en avons pu découvrir la moindre trace.

Un autre bain particulier, dans Ortygie, fut trouvé, en 1806, dans la maison de M. Bianchi. Il est profondément enfoncé sous terre; un pilastre isolé soutient sa voûte, qui est presque en forme de croix. Il y a, dans les angles, des siéges destinés peut-être aux gens qui s'oignoient d'huile; au milieu de la voûte il y a un crochet, probablement pour y suspendre une lampe. Cette grande salle ne servoit que pour se frotter et s'oindre

après qu'on s'étoit baigne dans la pièce contigue, espèce de cachot où l'on entre par une méchante porte très-basse et où il y a un petit bassin. Tout cela ressemble plutôt à une prison qu'à un établissement que l'on fréquentoit pour se rafraîchir et se divertir.

Sous l'église de Saint-Philippe on voit un bain très - vaste; et, si l'on en juge par les restes de l'escalier tournant, il est construit sur un plan plus grand que les autres; mais c'est de même un méchant trou. Nous fûmes obligés d'y ramper quelque temps sur le ventre; et, quand nous revînmes au jour, nous reconnûmes que nous étions à peu près aussi savans qu'avant de descendre dans ce repaire obscur. Ou ne voit réellement qu'un escalier tournant qui conduit à un puits bien conservé; il est vrai que nous n'avons point parcouru toutes les parties de ce souterrain.

Nous passames une matinée entière, et la dernière de notre séjour à Syracuse, assez ennûyeusement dans ces cavernes insignifiantes : notre dernière soirée ne nous en parut que plus ravissante. Après que la chaleur du jour se fut un peu calmée, nous grimpames encore une fois sur les gradins du grand théatre. Quel magnifique coup d'œil s'offrit à nous! Le soleil étoit à l'ouest, du côté de l'Euriale, et éclairoit de ses rayons de pourpre le tableau extraordinaire que nos regards

embrassoient, A gaughe, les parois menacantes des latomies de Denys, entremêlées d'une verdure riante; au milieu, le rocher pittoresque de la sentinelle: immédiatement devant le théâtre, du côté d'Ortygie, la vallée qui autrefois faisoit partie de Néapolis, et qui, aujourd'hui, est remaplicid'arbres fruitiers; les rossignols faispient retentir les verts hocages de teurs accens mélancoliques; plus loin, la malheureuse Syraguse hornée à l'enceinte d'Ortygie; le promontoire Plemmy rium s'avançant vers l'île, en fermant le grand port: à peu de distance, les colonnes brisées du temple de Tupiter; un dos de montagnes bleustres, qui se prolongavit en lighe opdaleuses, enfin, est engemble entouré par la mer gans couse en monvement. Mais gui pourroit décrire d'éclat éblomissant des ragons du soleil couchant, uni à la douceur des toiptes bleves et rouges, foudues ensemble, qui éclaire avec une puissance irrésistible, là la fin du jour, les paysages de la Sicile, où le ciel est si pur et si beau! Pour la demière fois, le vin généreux de Syracuse couls pres de la source d'Aréthuse, Après avoir passe dans pette zille douze jours, dont le souvenir nous sera toujours précieux, pous dirigrames non pas vers l'Etganin i l'anno de malitare at the following the court of the first of the first es en flori les es cel droit es establica pouriere le tableau eutron finci... Voyage à Catane. the state of the state of

. Contrate 1991

Accompagnés de notre hôte, et; suivant l'usage, d'un grand nombre de spectateurs, nous sorttimes de Symcuse, et nous gravimes sur le plateau pierreux d'Achradine. Bientôt un petit duminicain fort curisux! et monté sus un âne, vint sejqindro a nous, et pous tint compagnie pendant dans beures que nous employames à traverser les guines de Syraques. Sa conversation, fort gaie, angue divertit besuceup. ( ) > ) / ( ) and

En suivant cette muse, un souit parfaitement de la vue du plateau triangulaire où étolont, Achrading, Tychê et Enipole, ainsi que du mun sententrional qui se prolonge vets Mongibalesio Ce côté septentitional de Synteues est autant élevé aundesaus de la men de oup name d'est au dessus de Néapelis. La pente la plus roide est dans de noisipage d'Epipole, à la Scala Guesal, sentier étroit. le long de la mer. On dit ique la tour de Galeagra, : dont les Romains s'emparèrent dens d'obseptité de la puit, étoit de ne côté:

Nova arrixance ensuite dans la plaine de l'Aiguille (Pjuno della Guglia). Qn. y voit le montment; que quelques personnes regardent, sans augupe reiese, pour un trophée de Marsellus. Il gonsiste en une base parrée asser hante construite on, pierres, de taille sans: mortier, avac un socie rond qui portoit une colonne; elle fut renversée, par un tremblement de terre, le 10 août 1542. Personne ne connoît ni le fonda teur ni le motif de ce monument. Nous y grimpames pour examiner le pays, qui, presque jusqu'à Catane, étoit le plus désert et le plus pierreux que nous eussions trouvé en Sicile.

Quoique, dès le matin , la chaleur fût de 20 degrés, la marche ne nous parut pas très-pénible, quoiqu'elle fût passablement triste et ennuyéuse à travers ce désert. Il nous a semblé que la chaleur du sud est plus aisée à supporter que celle du nord. Enfin, à Fondaco di Legname, nous vimes quelques misérables cabanes, et nous approchâmes de la mer. Un coteau, couvert d'une forêt, donna de l'agrément au paysage. Nous nous reposames une heure à Fondaco di Legname sans pouvoir nous rafraichir. Vers midi, la chaleur étoit brûlante; il n'y avoit pas de glace; les boissons étoient tièdes; le vin étoit apre et détestable : on nous servit des poissons de mer qui avoient un goût de vase et sentoient mauvais. En dépit de cette chère détestable, qui nous mit de mauvaise humeur, nous admirames dans cette méchante hutte une belle femme de dix-sept ans avec son enfant qui étoit fort joli.

Malgré la chaleur, qui étoit presque accablante, nous nous hatames de continuer notre route vers Catane. Après avoir traversé avec plaisir une prairié émaillée de fleurs et nous être de nouvéau approchés de la mer, nous marchames dans un désert de sable; si nous faisions un pas en avant, nous en faisions deux en arrière au milieu des dunes mobiles; la chaleur devint insupportable. Là; un fiumara ou torrent se jette dans la mer; on n'y a pas construit de pont, ce qui est ordinaire en Sicilia et, comme son lit est profond et peu sur, le grand chemin qui fait le tour de son embouchure traverse l'onde amère. Il y a sur ses bords une hutte dans laquelle vivent deux à trois pilotes dont l'unique occupation est de guider les mulets et les voyageurs; si ces derniers ont peur du bruit et du mouvement tumultueux des vagues, les guides les prennent sur leur dos.

Quelques milles plus loin, on rencontre une autre rivière; c'est le Giaretta (Simœthus), une des plus considérables de la Sicile; il vient du mont Hybla, qui, autrefois, produisoit le meilleur miel que connut l'antiquité, excepté celui du mont Hymète en Attique. Nous en avons goûté; il a, selon nous, survécu à sa réputation. On passe le Giaretta à un gué assez commode.

Là commence la célèbre et féconde plaine de Catane, nommée Chiana di Catania; elle s'étend au pied de l'Etna. Le désert où nous avions parcouru 30 milles de Sicile, depuis notre départ de Syracuse, se changea en prairies fertiles et en champs de blé. Bans l'antiquité, on appeloit la campagne

d'or de la Sicile tout ce canton, notamment dans le voisinage de Leontini (Lentini), qu'on nous avoit conseillé à Syracuse d'éviter, à causé du mauvais air et d'un détour considérable. Toutefois ce paysage nous a paru moins beau que celui de Syracuse : l'Etna, à cause de sa base extrêmement large et de sa forme qui n'a rien de hardi, ne lui prête aucun chame extraordinaire; mais tout change aussitôt qu'on a atteint Catane, et la mer, qui rend tout ce pays vivant.

Les rayons du soleil couchant éclairoient Catane et la mer logsque pous entrâmes dans cette grande ville. Dès la porte, le pavé annonce quels rudes eombats cette ville soutient depuis des siècles contre son fougueux voisin; et sa richesse, ainsi que sa beauté, montrent qu'elle en est toujours sortie victorieuse. Tout est construit en lave. Le volcan a contribué à rendre plus solide et plus jolie la ville qu'il vouloit détruire. Elle est extraordinaire l'impression que ce lieu produit dans les premiers momens sur l'étranger par le contraste qu'offrent sa propreté, l'air d'aisance, de gaîté et d'activité avec la saleté, la pauvreté, la tristesse et la tranquillité morne de la plupart des autres ville de Sicile, à l'exception de Palerme et de Messine; mais Catane l'emporte sur ces deux villes par la vie et l'agrément; ses 80,000 habitans sont dans un mouvement continuel.

Un hôtelier nous recut chez lui; mais sa maison

étant déjà pleine, il nous logea dans le bâtiment qu'il occupoit avec sa famille. Ses six filles étoient fort jolies; il y en avoit deux blondes, ce qui est une rareté dans ce climat ardent. Des fraises à la glace nous rafraîchirent entièrement; de sorte que le soir même nous pûmes, malgré la fatigue du voyage depuis Syracuse, parcourir Catane, et bientôt nous la connûmes aussi bien qui si nous y eussions séjourné depuis quatre mois.

### Antiquités de Cataus.

Catane est riche en antiquités; on y voit un amphithéatre immense, un théâtre, un odéum, et des vastes bains chauds et froids. Cette ville seroit aussi, sous ce rapport, une des plus remarquables de la Sicile, si des torrens de lave n'avoient pas renversé et englouti ces monumens, et si de nouveaux edifices ne s'étoient pas éleves en si grand nombre à leur place, qu'il est presque impossible de reconnoître la forme et la disposition de ce qui existoit.

Accompagnés d'un cicerone boiteux, qui, de même que ceux de Girgenti et de Syracuse, se nommoit don Antonio, nous allames d'abord au théâtre. Il est tellement rempli de maisons chétives, qu'à l'exception d'une partie des gradins et de quelques corridors, on n'en voit rien, et qu'ainsi on ne peut s'en faire une idée nette. Le

grand protecteur des antiquités de la Sicile, notamment de Catane, le prince Biscari, grandpere de celui qui vit aujourd'hui, et qui ne lui ressemble guère pour l'activité, fit fouiller à ses frais presque la moitié de ce beau théâtre. Aujourd'hui, personne ne pense à continuer ce qu'il a commence; et peut-être à cause du grand nombre de bâtisses nouvelles qu'on y a faites, est-il presque impossible de le dégager entièrement. Son enceinte étoit à peu près de 600 palmes. Il doit avoir eu sa vomitoires. On dit qu'il est de construction grecque; mais il a au moins été restauré par les Romains. On y voit encore, comme au theâtre tragique de Pompéi, la galerie supérieure, consistant en siéges couverts d'arcades. ou en loges destinées aux femmes et aux spectateurs qui se tenoient debout. Tout est en lave,

Immédiatement à côté du théâtre est l'odéum. Cette situation mérite peut-être d'être remarquée; car l'odéum de Pompéi, nommé aussi le théâtre comique, est également tout près du théâtre tragique. Il n'est pas présumable que ces deux édifices aient été nommés odéum à cause de cette situation: celui de Catane étoit connu depuis long-temps, puisqu'il n'avoit jamais été enterré; il auroit donc fallu qu'on lui eût donné ce nom lorsque l'on auroit déterré le théâtre; mais celui-ci étoit aussi connu anciennement. Au contraire, le théâtre de Pompér, qui n'a été de-

couvert que depuis quelques années, étoit déjà annoncé sous cette dénomination dans une ancienne inscription. Il seroit extrêmement important d'établir une comparaison exacte entre les deux édifices. Par malheur, celui de Catane est tellement encombré de cabanes et de barraques, qu'excepté la forme extérieure ronde, qui est en général celle d'un théâtre, notamment de celui de Marcellus à Rome, on n'y peut rien observer de particulier; on n'oseroit donc d'autant moins hasarder quelque supposition sur la destination de ces odéum.

L'amphithéâtre est de construction romaine : ce qu'on en a découvert, et un bon dessin qu'on en a fait à Catane, montrent que du moins, quant à la circonférence, il doit avoir été plus considérable qu'aucun édifice en ce genre, car elle est de plus de 3,400 palmes, tandis que celle du Colisée ne va guère au-delà de 2,500 palmes. Il n'y a de visible de ce vaste édifice qu'un corridor qui est à moitié rempli de terre ; il se prolonge sous les gradins, et l'on peut aisément, la courbe qu'il décrit, calculer son étendue. On distingue très-bien la loge des animaux, dont on dit que l'arène pouvoit contenir trois cents. C'est un amphithéâtre voûté, où aboutit une rigole par laquelle on faisoit parvenir la nourriture aux bêtes. Il y a à côté une autre petite pièce voûtée destinée peut-être à enfermer les animaux

quand il y avoit des réparations à faire à l'autre loge. Ces bâtimens sont en lave; cet amphithéâtre immense étant en partie recouvert par la lave et en partie encombré de maisons, on ne s'y promène que comme dans les galeries d'une mine, sans avoir une idée nette de l'ensemble.

Les restes d'anciens thermes que l'on a trouvés sous une église sont bien plus instructifs : on dit qu'ils sont contigus aux bains froids situés sous l'église cathédrale de Sainte-Agathe. Ils ne sont pas construits d'après un plan aussi vaste que les thermes publics de Rome, et n'offrent pas non plus les mêmes distributions; ils ressemblent plutôt à des bains particuliers; mais ils sont, comme ceuxci, établis sous terre, et le bâtiment est coupé par des passages parallèles qui se croisent en angles droits. Les chambres de bains y sont, de même qu'à Rome, les unes près des autres; on y cherche également en vain des canaux pour remplir les baignoires et des ouvertures pour y faire pénétrer la lumière. L'étage superieur des thermes, où les Romains trouvoient toutes sortes de divertissemens, doit être entièrement disparu à Catane, qui a tant souffert du ravage des torrens de lave; tout y est nouveau. Au-dessus de ces thermes et des bains froids, qui, vraisemblablement, leur étoient contigus, on a érigé deux églises, un marché et plusieurs rues. La disparition de cette portion des thermes a été d'autant

plus prompte, que les matériaux qui les composent ne sont pas aussi durables que ceux des thermes de Rome, car ils ne sont qu'en briques, et ils sont beaucoup plus anciens. S'ils communiquoient avec les bains situés sous la cathédrale, alors cet établissement auroit eu une étendue de plusieurs centaines, et même de plusieurs milliers de pas, ce qui auroit été disproportionné avec la grandeur de la ville.

Nulle part on ne voit aussi bien qu'à Catane la manière dont étoit disposé le caldarium ou le tepidarium des anciens, c'est-à-dire les pièces où l'eau étoit chauffée et où l'on prenoit les bains tièdes. Une grande salle renferme une suite de fourneaux pour chauffer l'eau dans des chaudières, et les rigoles qui y conduisent. La chaudière étoit placée dans un enfoncement quadrangulaire sur quatre petits supports hauts de deux pieds, et creusés de cannelures parallèles à peu près comme une vis. Quatre petits trous carrés, placés dans la maconnerie de l'enfoncement ou du fourneau, un peu au-dessus de ces supports, tout autour de la chaudière, servent à faire sortir la fumée et à donner plus d'activité au feu. On-a trouvé un grand nombre de ces supports, et le prince de Biscari en a enrichi son musée. L'on allumoit le feu entre ces supports. On observe de plus, dans ce caldarium, un appareil pour un bain de vapeur : c'est un siège assez commode place entre deux fourneaux, et entouré de tous côtés de tuyaux qui conduisoient la vapeur; enfin, en dehors du caldarium, il y a une belle chambre de bains avec quatre niches.

#### Musée de Catane.

Grâce à la bienveillance de l'excellent baron Pedagaggi, pour qui l'on hous avoit donné à Palerme des lettres de recommandation, nous parcourûmes, avec M. le professeur Zara et M. le baron Gioëni, les collections les plus importantes de la ville. L'université avoit depuis long-temps suspendu ses observations sur l'élévation du thermomètre, et ce que M. Zara, professeur de mathématiques, nous en dit, n'étoit pas propre à nous donner une idée favorable d'une institution qui n'est en activité que durant cinq mois de l'année au plus.

Le cabinet d'histoire naturelle de M. Gioëni est un des mieux ordonnés et des plus instructifs que nons ayons vus. Il est surtout riche en minéraux de la Sicile et en produits volcaniques des îles de Lipari et du Vésuve. Nous remarquames principalement une table de lave si dure, que, par le poli, elle avoit acquis plus d'éclat que le marbre. Nous avons vu dans cette collection et dans celle du prince Biscari une quantité innombrable de vaziétés de laves de divers degrés de dureté, jusqu'à

celui de la pierre-ponce la plus poreuse suivant qu'elles avoient subi plus ou moins l'action du feu volcanique. Le bloc de lave sur lequel est placé le buste du prince, à l'entrée de son muséum, ne le cède pas au marbre le plus dur. La preuve la plus claire que cette qualité de la lave peut exister malgré l'action la plus violente du feu, se voit à l'amphithéâtre de Catane. Une coulée de lave l'a couvert, a pénétré dans toutes les ouvertures et dans toutes les fernitres; puis, après avoir été fluide, est devenue aussi compacte et aussi dure que du granite. Il en est de même de l'énorme coulée de lave sous laquelle Herculanum est enterre, et qui porte aujourd'hui Resina et Portici; elle n'a nullement l'aspect d'une scorie, elle est solide an plus haut point. Quand on examine les grands champs de lave avec attention, on reconnoît que leur surface est crevassée et poreuse, mais que l'intérieur en est compacte. Le torrent de lave coule moins qu'il ne roule, et entraîne avec lui. en les fondant et les réduisant en scories, une quantité de terres, de pierres et de diverses substances qu'il rencontre sur la surface du sel : c'est du moins ce que nous assura don Maria Gemmellaro, intendant de Nicologi, et excellent observateur, qui, depuis long-temps, étudie l'Etna.

Le muséum du prince Biscari, dont nous nous étions fait une grande idée, ne répondit nullement à notre attente. Il peut être le cabinet d'antiquités le plus riche de la Sicile; mais, quant à sa valeur intrinsèque, elle est aussi insignifiante que celle de toutes les collections de l'île. Il ne peut se comparer avec aucun de ceux de l'Italie; on voit souvent à Rome, dans les jardins et les cours des palais, des antiques beaucoup plus remarquables.

A l'exception du torse de Jupiter, qui est trèsbeau et d'un travail parfait, de quelques frágmens de colonnes magnifiques et d'entablemens, nous ne nous rappelons rien qui mérite d'être cité. La collection des vases grecs en renferme quelquesuns de la plus belle forme; mais les dessins des figures sont, comme dans la plupart de ces pièces, bizarres et maigres, quoique sûrs et hardis. Dut notre opinion être blâmée par les connoisseurs, nous avouerons sincèrement que, parmi les quantités innombrables de ces vases que nous avons vus en Sicile et en Italie, il n'y en a qu'un petit nombre dont le dessin nous ait plu; il nous semble inconcevable qu'il soit nécessaire, comme le prétendent quelques personnes, de la main d'un Raphaël pour les exécuter. Quant aux formes de ces vases, elles sont toujours parfaitement belles, et si variées, que l'on doit aussi admirer en ce point l'inépuisable génie des Grecs.

Le riche couvent des bénédictins de San Ni-

colo renferme un maigre cabinet d'histoire nafurelle et de divers objets. Nous entendimes avec bien plus de plaisir le son admirable des orgues de l'église, orgues si célèbres, et avec raison, dans toute la Sicile. L'église est vaste, haute, claire. et une des plus belles de l'île. Le couvent étonne par sa vaste étendue, quoiqu'il ne soit qu'à moitié fini. On remarque surtout le magnifique escalier en très-beau marbre; on n'en voit pas de pareil en Sicile, et nulle part peut-être, si ce n'est à Rome. En 1669, les murs de ce couvent resistèrent à un torrent de lave vomi par l'Etna, et sauverent ainsi la ville de Catane de la destruction qui la menaçoit. Les moines sont de familles nobles, et appartiennent aux meilleures maisons de la Sicile. Ce sont de bons vivans, très-riches, polis, gais; ils jurent hardiment, et ne se mettent à genoux que per la soddisfazione del superiore. Derrière chacun d'eux se tient un domestique dans la posture la plus humble. Deux de ces religieux eurent l'obligeance de nous mener partout, et s'efforcèrent de nous convaincre de leur instruction et de leur esprit de tolérance.

La Sicile n'est réellement pas le pays des muses ni des collections d'objets d'arts. On ne perdroit pas beaucoup à ne visiter aucun de ceux qui s'y trouvent, à l'exception de la collection des mé-

dailles de M. le baron Astuto à Noto.

## Sejour à Catane. - Excursion aux îles des Cyclopes.

Nous avons passé cinq jours à Catane; ils furent au nombre des plus agréables de notre voyage en Sicile et en Italie. L'activité et la gaîté de cette ville, jointes au caractère aimable et honnête de ses habitans, sont de puissans attraits pour les étrangers; nulle part nous n'avons éprouvé autant de marques d'amitié et de bienveillance.

Les rues sont presque toutes tirées au cordeau, larges et bien bâties, claires et propres partout; on y jouit constamment de la vue, soit

de la mer, soit de l'Etna.

Aussitôt après notre arrivée nous allames par la rue della Colomma, qui est belle et très-longue, jusqu'aux bords de la mer, où nous jouimes d'un coup d'œil remarquable et bien rare. La ville est entourée, le long du rivage, comme d'un bourrelet noir de rochers de lave qui forment aussi le port, d'ailleurs assez mauvais. La mer étoit extrêmement agitée; les vagues furieuses venoient se briser en grondant contre les rochers, sur lesquels nous nous tenions muets d'admiration; l'écume s'élevoit très-haut avec un fraças terrible. Dans le lointain la cime de l'Etna, couverte de neige, vomissoit de la fumée.

Nous n'avions pas vu à Palerme les balcons

garnis d'une manière aussi brillante qu'à Catane. Les dames qui n'ont pas d'équipage ou qui ne se soucient pas d'alter se promener au Corse à l'heure du coucher du soleil; se placent à leurs balcons: presque toutes les fenêtres qui donnent sur la rue en ont un. On voit, à la plupart des maisons, les fenêtres de deux et trois étages garnies de femmes belles et bien faites, ordinairement vêtues de blane. Quel plaisir de fixer ses regards sur dette réunion d'êtres charmans, et dont la physionomie est souvent admirable!

A la même heure, les femmes de distinction se promènent dans de magnifiques voitures attelées fréquemment de beaux mulets, le long du Corso ou de la rue della Colomma; les carrosses se réunissent pour la plupart sur la grande place devant la cathédrale de Sainte-Agathe. Là, on prend des glaces; ce qui, en Italie, n'a guère lieu tant que le soleil est sur l'horizon. Catane est aussi vivante après qu'il a disparu, qu'elle est morte et déserte après le repas, lorsque tout le monde fait la siesta. De tous les côtés on entend l'air de la tarantella joué par les tambourins, et le son romantique des cornemuses avec la ceramella ou musette. On voit beaucoup jouer à la dextra et sinistra des anciens; les cris et le bruit de cette place ressemblent au tapage de Venise, et ne sont surpassés que par le tintamarre de la rue de Tolède à Naples.

Presque tous les soirs nous étions témoins d'une procession, presque, tous les matins, le son des cloches, les salves de mousqueterie et d'artilleme annoncoient la célébration d'une fête. qui, du reste, ne paralysoit pas beaucoup l'activité des habitans. Si, dans notre pays, il s'agit d'une fête, aussitôt chacun croise les bras.; en Italie, au contraire, ceux qui composent la fête sont les seuls qui y prennent part. Mais la Fête-Dieu fut solennisée avec un éclat particulier, notamment le soir. Les processions, en Italie, frappent un étranger non seulement par le nombre considérable d'ecclésiastiques vêtus de diverses manières, mais aussi par les files sans fin de frères laïques de différens ordres, déguisés de la manière la plus bizarre; ils marchoient gravement en tenant de longs flambeaux à la main. tandis que de petits garçons recueilloient adroitement, dans des cornets de papier, la cire qui en découloit. Les cris et les chants de cette multitude infinie auroient été entendus d'un sourd. Un spectacle réellement magnifique, surtout de loin, étoit le maître-autel garni, du haut en bas, de cierges allumés: on auroit cru apercevoir, les portes étant ouvertes, une mer lumineuse en mouvement. Dans l'église, longue de 150 pas, la foule étoit extraordinaire, et presque entièrenent composée de jeunes filles et de femmes, toutes si bien enveloppées de leurs manteaux

poirs, que l'on ne pouvoit découvrir la moindre partie de leurs attraits; il n'y avoit que l'éclat de leurs yeux noirs qu'aucun voile ne pouvoit amortir. Pendant toute la nuit, la ville représenta un palais de fées; les palais et toutes les maisons furent illuminés; les rues resplendissoient de la clarté d'une quantité innombrable de lumières qui faisoient apercevoir des semmes charmantes derrière des voutes de fleurs dont les balcons étoient mnés.

La maison hospitalière du baron Pedagaggi pous étoit ouverte tous les jours. Ce brave Sicilien et son aimable épouse cherchoient, de toutes les manières, à nous rendre notre séjour à Chtane agréable et utile. Comme il devint douteux . par l'effet des circonstances politiques, que pous pussions aller à Naples, ce qui, à cause de nos lettres de crédit, nous occasionnoit de l'embarras, cet excellent homme nous donna de son plein gré, sans que nous y eussions le moindre, droit, et avec une bienveillance, parfaite, une lettre de crédit assez considérable sur Messine, afin que, dans le cas où nous ne pourrions pas aller à Naples, nous fussions en état de nous faire transporter à Livourne ou à Gênes. Presque partout les Siciliens nous ont donné des preuves semblables de la bonté et de la générosité de leur cœur: si pous devons juger d'eux par notre propre éxpérience, nous devons les déclarer un des peuples les meilleurs de l'Europe.

Quoique nous n'eussions pas eu d'abord l'intention de faire un si long séjour à Catane, nous nous résignames très-volontiers au délai que rendoit nécessaire l'aspect de l'Etna, dont le sommet ne vouloit pas s'éclaireir. Un habitant de Nicolosi, dernier village de la partie habitée de cette montagne; nous assura, d'ailleurs, que la neige tombée récemment sur sa cime la rendroit très-difficilé à atteindre. Une autre fois, don Maria Gemellaro, qui se charge avec plaisir de conduire les voyageurs disposés à faire ce voyage, nous conseilla d'attendre au moins encore un jour, parce qu'il étoit sorti de la fumée du petit ératère, ce qui annonce ordinairement de la pluie.

Nous employames la plus grande partie de cette journée à une excursion fort agréable, à ce qu'en nomme le port d'Ulysse, et aux rochers des Cyclopes, que les Siciliens appellent Fariglioni. Le temps étoit superbe. Un canot nous conduisit au pied de la mentagne fumante; nous vîmes les immenses champs de lave noire que les flots verdatres de la mer blanchissoient de leur écume; nous vîmes, avec admiration, sur ces masses qui avoient jadis été des torrens embrasés, des jardins fertiles et de jolies maisons de campagne; nous avions de la peine à concevoir que ces

Les torrens de lave ont rempli les sinuosités du rivage. On voit encore s'élever du sein des flots, devant le port, les singulières pyramides de hasalte, nommées les Fariglioni, qui, dit-on, furent lancées par Polyphême pour briser le vaisseau d'Ulysse. C'étoit l'anse dans laquelle couloit l'eau sacrée de l'Acis; « car, muses, vous n'embellissiez de votre présence ni les rives du majestueux Anape, ni les rocs sourcillenx de » l'Etna, ni les ondes sacrées de l'Acis (1). • C'est sans doute le ruisseau dont parloit le eyclope en s'adressant à Galatée: « Grâce aux forêts et aux neiges resplendissantes de l'Etha, il y coule » une onde fraîche : digne, d'abreuver les immor-• tels (2). » C'est là que nageoit, dans le voisinage du hocage délicieux, l'objet de l'amour ardent du 

akabu ngancii

<sup>(1).</sup> Théocrite, idylle, I, v. 68.

cyclope, la belle Galatée. Près des rives de l'Acis, que Galatée préfère souvent à la mer; lorsque, blanche comme la neige, elle y entre en nageant, un bois s'élève en berceau, cachant avec ses branches entrelacées les flancs de l'Etpa. >

Quoique les torrens enllammés vomis par le volcan aient détruit le bois et tari les sources et le ruisseau, ainsi, quoique aucune Galatée ne vienne nager dans ses ondes, toutefois mille charmes sont attachés à ce petit coin de terre, soit à cause de sa beauté actuelle, soit à cause des souvenirs qu'il rappelle.

Nous gravimes ensuite sur le sommet du plus grand des cônes de basalte, où l'on a établi un petit jardin. Nous contemplions avec admiration, dans le lointain, le cap Spartivento et la côte méridionale de la Calabre, qui s'offroient à nos regards comme une bande de brouillard d'un bleu soncé; nous saluames avec un grand cri de joie cette terre où nous désirions si ardemment aborder.

En revenant de cette excursion, la chaleur, vraiment accablante, nous incommoda; nous arrivames à moitié brûlés, mais l'imagination ravie de tout ce qui nous entouroit.

Notre séjour à Catane nous fut d'autant plus agréable, qu'au retour de nos courses nous n'étions pas réduits à nous reposer solitairement dans une mauvaise chambre. La famille de notre hôte,

qui ne consistoit qu'en ses filles foit belles, nous offroit une société chaimante dans libs hibmens de loisir. Quoique l'instruction de ces jeunes Siciliennes fat bien minet, neammoins leurs manières aisées et affectueuses, l'aimable mobilité de leur caractère : la vivacité de leur visage et de leurs gestes pleins d'expression, léconciliolent avez le lourd dialecte sicilien, qui ne convient nullement à la jolie bouche d'une Italienne. On auroit pu prendre la fille ainée bour un mitdele d'une beauté parfaite; le soleil du midi avoit un peu braat son teint; mais il est rare de voir un front d'une si belle forme, et flassant si librement et si imperceptiblement à un nez droit comme dans les statues antiques : c'étoit un profil ravissant; sa taille étoit bien prise. Cette femme, âgée de vingt-six ans, avoit déjà, à notre grande surprise, une petite fille d'une douzaine d'années qui menaçoit d'être pour sa mère une beauté dangereuse. Sa jeune sœur Rosa avoit une taille svelte et délicate; elle savoit laisser flotter d'un air si mystérieux son voile derrière son visage charmant et ses boucles de cheveux flottantes, et mouvoir, avec tant de grâce et d'aisance, ses épaules rondes et admirablement belles, son cou plein et arrondi et sa tête ravissante, que l'on ne pouvoit la considérer sans éprouver un trouble secret. Ses yeux bleus exprimoient tantôt une malice pleine de charmes, tantôt une bienveil-13×

lance ingénieuse; toujours on y apercevoit quelque chose de gracieux et d'enchanteur. Quelquefois le soir, lorsqu'à notre prière, elle dansoit la
tarantelle au son du tambourin, on l'auroit prise,
en la voyant les bras élevés, pour une bacchante
inspirée. La cloche de l'Angelus interrompoit
brusquement les divertissemens et les jeux; Rosa
prioit avec ses sœurs, et toutes alloient baiser la
main de leurs parens. On auroit eu de la peine à
croire que, si près de la côte d'Afrique, on pût
trouver une jeune fille si sensible. Elle avoit, de
son gré, choisi pour l'avenir la vie monastique,
résolution qui devoit affliger quiconque la connoissoit.

(La suite à un cahier prochain.)

#### COMMERCE DES BOUGHIS.

(Extrait d'une lettre de Sincapour.)

Depuis long-temps nous entendions beaucoup parler des Boughis sans avoir une notion bien distincte de ce peuple ni des contrées qu'il occupe. Comme il est probable que beaucoup d'habitans de l'Europe sont dans le même cas que nous, il nous a semblé que des détails authentiques, récemment obtenus sur ces insulaires, ne pourroient qu'être agréables.

Les habitans civilisés de l'île Célèbes, c'est-àdire ceux qui s'adonnent au travail, cultivent du
grain, fabriquent des toiles de coton et s'en font
des vêtemens, au lieu de tirer une nourriture
précaire des racines sauvages et d'aller nus à travers les mers et les forêts. Ils composent cinq à
six tribus parlant chacune un langage différent:
ce sont les Boughis, les Macassar, les Mandar, les
Kaïli et les Menado. Les plus nombreux et les
plus avancés dans la civilisation sont les Boughis,
qui se subdivisent en plusieurs peuplades unies
néanmoins par les liens communs d'une langue
et de coutumes semblables. Parmi ces peuplades,

il n'y en a qu'une qui se distingue par ses entreprises maritimes et commerciales; e'est celle que l'on nomme Wadjo, ou, plus correctement, Tovadjo. Par conséquent, lorsqu'il est question du commerce des Boughis, on doit l'entendre, à très-peu d'éxceptions près, uniquement du commerce de cette peuplade.

Les Wadjo sont originaires d'un canton situé à peu près au centre de Célèbes, sur les rives septentrionales, d'un grand lac dont la largeur est à peu près de 24 milles. De ce lac sort une rivière. qui a son emhouchure dans la baie de Boni, et, qui est navigable pour des bateaux de vingt tonneaux. Les Roughis vivent dans ce pays sous une espèce de gouvernement aristocratique et fédéral. Les chefs inférieurs sont choisis, dans des familles, particulières, où ces dignités sont héréditaires. Le chef de l'union est élu par les autres, et reste en place tant qu'il se conduit bien. Les, Wadio ne paient ni contribution foncière ni au-, cune sorte d'impôt, et sont même, exempts de, droits sur toute espèce de trafic ou de commerce. Les chefs inférieurs ont, pour soutenir leur rang, le produit de leurs terres et d'autres revenus en propre; mais l'aroumatoua, ou le président de l'Union, jouit seul de trois jours de service personnel dans l'année, un au temps du labourage, un autre à l'époque des semailles, un troisième enfin, au moment de la récolte. Les Wadjo, peuvent

sortir de leur pays et y rentter à leur grévils sont fiers de ce qu'aucun prince ni ches ne peut leur fermer la porte de leur patrie; ils insistent souvent avec un air de satisfaction sur cet avantage, en répétant ces: expressions. Les autres gouvernemens de Célèbes sont plus arbitrapies, et moins savorables au développement de l'industrie. Dans ces derniers pays, un dixième du produit brut de la terre est payé au souverain comme impôt; les corvées sont fréquentes, le service mistaire est aceablant, et nul habitant du pays ne peut le quitter sans le consentement du gouvernement; ce qui est un instrument formidable d'oppression et d'extersion.

Les avantages de la forme libre de gouvernement qui vient d'être décrite, malgré les troubles
et l'assuchie auxquels elle donne lieu quelquefois, sont les vésitables sources du nasactère l'aborrieux et entréprenant des Wadjo. C'est avec son
sesseus que ette tribu à envoyé des colonies
dans la plupars dés contrées matitimes de l'Azchipel; elles y conservent les mœurs et les usages
de leur patrie primitive, et leurs voyages pour le
commerce s'étendent depais Manille jusqu'à
Achem, et depuis le royaume de Siam jusqu'à la
Nouvelle-Guinée: on a observé que ce n'est pas
la mère-patrie qui fait le plus grand commerce
au-dehors. Il est singulier que ce peuple soit le
seul des indigènes de Célèbes qui fréquente les

autres îles du grand Archipel asiatique, toutes les autres tribus se bornant aux voyages de caboi tage. Quand ionientend dire, par exemple, que les îles de Balis et de Lombok, que Macassar, Mandar et Kaili, dans l'île de Célèbes; que Gresik, dans l'île de Java; que Bafar et Kati, dans l'île de Bornéo, et autres ports semblables, ont des relations commerciales avec Sincapour, cela s'entend toujours de celles des Wadjo, tribu des Boughis, car on n'a jamais vu dans ce nouvél établissement britannique un commercant natif de Bali ou de Lombok, ni de la plupart des autres lieux nommés plus haut, quoiqu'il en vienne une grande quantité de leurs denrées, et qu'en retour il leur en soit expédié des nôtres.

Voici la liste la plus exacte que nous ayons pu nous procurer du nombre des prôs montés par des Wadjo qui font le commerce avec les pays étrangers; ce tableau fera concevoir au lecteur une idée générale de l'étendue et de l'importance des affaires de chaque lieu d'où ces navires sont expédiés.

| Soumbawa         | 40 prôs.       |
|------------------|----------------|
| Côte occidentale | e de Bornéo 20 |
| Côte orientale.  |                |
| Patrie primitive | des Wadjo 50   |
| Mandar           |                |
| Kaïli            | Célèbes        |
| Macassar         |                |

| Boniratti (petite île entre Célèbes et |            |        |
|----------------------------------------|------------|--------|
| Sounabawa)                             | ;5o        | prôs.  |
| Pari-Pari (Célèbes)                    | ío         |        |
|                                        |            |        |
| Bali et Lombok.  Java                  | <b>5</b> 0 |        |
| Flores                                 |            | 1, 111 |
| En tout.                               | ,86        | prôs.  |

L'année dernière (1824), il en est arrivé 90 à Sincapour; cette année-ci, nous y en avons vu près de 120, quoique la guerre de Célèbes ait retenu presque tous les navires des ports de la métropole des Wadjo, ainsi que ceux de Pari-Pari et de Boniratti. Les pròs portent ordinairement de 20 à 60 tonneaux, et la valeur moyenne de la cargaison de chacun peut être évaluée à 4,000 piastres au moins. Quelques-uns, chargés de nids d'oiseaux et d'écailles de tortue, qui sont les marchandises du plus grand prix, en contenoient chacun pour une valeur de 30,000 piastres.

La nature des cargaisons diffère suivant les pays d'où les pròs sont expédiés; en donner la détail seroit sortir des bornes que doit avoir ce mémoire. Mais voici quelques particularités qui pourront faire concevoir des notions générales sur ce sujet. Les ports du pays originaire des Wadjo exportent principalement des toiles de coton que les femmes ont fabriquées. Les Wadjo de Bali, de Lombok et de Java chargent sur leurs

navires des toiles de coton fabriquées dans ces îles, du riz et de l'huile de palmier. Mandar expédie également de l'huile, du riz, et depuis quelques années du café; Kaïli envoie au-dehors une grande quantité d'or; Macassar, de la toile, de l'écaille de tortue et du trépang; la côte orientale de Bornéo, des nids d'oiseaux et de l'écaille de tortue; Florès fournit les mêmes marchandises.

La communication entre les parties orientale et occidentale de l'Archipel asiatique, par le moyen des Boughis, est encore imparfaite à cause de l'existence du monopole des épiceries. Quand ce système sera abandonné, événement que le ton et la nature des notes échangées entre les plénipotentiaires britannique et néderlandois, son absurdité démontrée évidemment par l'expérience et son incompatibilité avec tout principe de gouvernement raisonnable et équitable donnent l'espoir fondé de voir bientôt arriver, alors le commerce des épiceries deviendra nécessairement la branche la plus importante de celui que font les Boughis. En attendant, ils apportent à Sincapout de petites quantités de girofle et de muscade; avec des oiseaux de Paradis, et d'autres curibsités des les de Ceram, d'Arou et de la Nouvelle-Chrinde.

Il est à propos de remarquer ici que les Boughis ne sont que les marchands et les voitariers des choses qui composent les cargaisons de leurs navires, et qu'ils ne coopèrent que très-pau soit à les recueillir, soit à les préparer. Par exempleu les épiceries et les oiseaux de Paradis leur sont fournis par les indigènes de Ceram et de la Nouvelle-Guinée; les trépangs, l'écaille de tontue et les nids d'oiseaux par les Bajao, singulière reced'hommes presque amphibies, qui mènent une vie errante dans leurs bateaux, n'ont pas d'autre domicile nid'autre habitation, et consacrent tous leurs momens à la pêche.

Quant aux marchandises que les Boughis achéntent dans les établissemens européens, elles sont faciles à énuméres; elles consistent en opium, poudre à canon, fer, toiles de coton communes du Bengale, mousselines et draps d'Europe, soit écrus, nanquin, ustensiles de cuisine de Siam et de la Chine, et tabac de Java.

Dans l'exposé que nous venous de présenter a nous plavous point parié des relations qui existent entre Célèbes, et le golfe de Carpentarie, sur la côte septentrionale de, la Nouvelle-Hollande, parce que ce commerce n'est pas gelui des Boughis; ce sont les Chinois qui font les espéditions, dans lesquelles ils emploient les bateaux et les marins du comptoir anglais de Macassar, le seul lieu duquel partent ces armemens. Cette brasche d'industrie n'est pas un commerce régulier, c'est simplement une pêcherie, qui a pour seul

objet d'approvisionner les marchés de la Chine; c'est en un mot un trafic isolé, qui n'a aucune liaison avec les entreprises hardies des négocians boughis. Quand on pose ces circonstances, et que l'on considère que la traversée de Célèbes au golfe de Carpentarie est plus longue et plus dangereuse que celle de cette île, aux extrémités de l'Archipel asiatique les plus reculées, que le golfede Carpentarie est dans la latitude des ouragans et des tornados, et que ni le sol ni le climat de la partie de la Nouvelle-Hollande la plus voisine ne passent pour être favorables à la constitution physique des Européens, on doit révoquer en doute l'intelligence et la sagacité des personnes qui ont conseillé au ministère anglois d'établir dans cette contrée une colonie, dont le principal objet seroit de former un marché qui attireroit une grande partie du commerce général de l'Archipel indien. Mais quand même on persuaderoit aux Boughis de fréquenter cet établissement, y trouveroient-ils ces cargaisons assorties, qui actuellement les attirent dans les ports occidentaux de l'Archipel; et, d'un autre côté, où les Anglois se procureroient-ils l'assortiment de marchandises qui sont indispensables, pour composer le chargement d'un navire destiné pour l'Europe; marchandises que tout le commerce des Boughis réuni ne pourroit pas fournir, quand même il seroit concentré dans

ce licu? car ils ne trafiquent qu'en choses d'un grand prix, qui occupent peu d'espace, et l'on manqueroit entièrement des denrées coloniales, qui forment le fonds principal d'une cargaison expédiée pour l'Angleterre, et qui seules rendroient un commerce important.

Les causes de la guerre entre les Néderlandois et les Célebis sont enveloppées d'une obscurité profonde. On dit que plusieurs des chefs indigènes montrèrent, à l'arrivée du gouverneurgénéral à Macassar, un degré insupportable d'insolence, qui, chez ses peuples, équivaut toujours à une provocation ouverte. Leprince de Tanète, qui, conformément à l'usage, auroit dû envoyer une députation au-devant du gouverneur général à Macassar, excité par quelques chefs supérieurs, se fit surtout remarquer par cette conduite dédaigneuse. Il répondità des remontrances, par un message grossier, dans lequel il déclaroit que si le gouverneurgénéral avoit à remettre au roi de Tanète une dépêche de son frère le roi de Néderlande, il pouvoit venir en personne à Tanète pour l'y notifier. Cette bravade fut naturellement suivie d'une déclaration immédiate de guerre contre ce roitelet, que l'on n'eut pas de peine à chasser de ses états. Si le gouvernement nederlandois étoit déterminé à maintenir à tout risque sa position et sa suprématie à Celèbes, on conçoit aisément qu'il n'a pas dû se conduire autrement; car s'il

eut patiemment supporté cette première insulte, on lui en eut sans cesse fait de nouvelles, et tôt ou tard il eut été enveloppe dans une guerre qui, suivant toutes les apparences, étoit préméditée par les insulaires.

Ceux-ci disent au contraire que le gouvernement nederlandois proposa aux tribus boughis un traité nouveau, contenant des stipulations qu'ils regardérent comme tyranniques. En voici quelques-unes: Tous les Boughis se reconnoîtront vassaux du gouvernement européen; aucune sentence de mort ne sera exécutée qu'après avoir été confirmée par les autorités néderlandoises: aucun appel aux armes n'aura lieu du'après la sanction de ces mêmes autorités; toutes les querelles qui s'élèveront parmi les Boughis, seront soumises à l'arbitrage de ces autorités, dont le jugement sera décisif. Les feudataires de l'état de Bani communiqueront directement avec le gouvernement européen, et n'autont pas recours, comme auparavant, à l'intermédiaire de leur suzerain reconnu; enfin, les règlemens du fiscal hollandois, relatifs au commerce, seront en pleine vigueur tout le long de la côte des Boughis, et surfout nul pro boughi ne partira d'un port de Célèbes sans avoir été enregistré, et sans avoir obtenu un passe-port néderlandois.

Il y a probablement beaucoup d'exageration dans cet exposé; mais on peut dire que, si la moitié de ces demandes fût faite, les Boughis ne pouvoient considérer leur acquiescement au traité que comme une renonciation docile à la souveraineté; or, il n'étoit guère raisonnable d'espérer qu'un peuple, accoutumé depuis long - temps à jouir d'une indépendance complète, toujours obstiné à la maintenir, et de tous les habitans de l'Archipel le plus ennemi de la contrainte, se soumettroit tranquillement au joug qu'on vouloit lui imposer.

Asin de rendre exécutable un traité sondé sur de pareils principes, il auroit d'abord sallu saire la guerre pendant sept ans pour saconner les Boughis à la soumission et à l'obéissance, et ensuite entretenir une armée permanente de 10 mille hommes au moins pour maintenir le nouvel ordre de choses. Mais la désectuosité et la solie d'un tel projet sont évidentes, et il saudroit une bien grande sagacité pour hasardet même une conjecture sur ses avantages possibles.

Tout gouvernement européen, soit néderlandois, soit anglois, qui ne considère que ses intérêts, ne doit pas se mêler des affaires intérieures de Célèbes, du moins pour tâcher d'y exercer la sonveraineté et une domination générale. A Java, dont la population est compacte et le terrain fertile, il ne seroit pas assez fort pour y parvenir, si d'autrescirconstances ne lui donnoient les moyens prompts d'assurer à la masse des habitans les

bienfaits principaux d'un gouvernement européen. Le caractère soumis des insulaires et la fécondité du pays mettent promptement en état d'entretenir les administrations et l'armée nécessaires, surtout la dernière, pour maintenir la paix, l'ordre et la tranquillité, qui sont, pour les indigenes; une sorté de compensation de la perte de l'indépendance nationale et de la soumission à un pouvoir étranger. Le cas est bien différent à Célèbes; le terrain y est médiocrement fertile, le genre d'industrie peu propre à être imposé et le peuple intraitable, une puissance européenne ne peut v entretenir un grand établissement. Le militaire ne peut être ni assez nombreux ni assez imposant pour protéger les habitans contre une attaque du dehors, ni pour les préserver, dans l'intérieur, de l'anarchie et des rapines. Le pouvoir civil n'y peut pas non plus suffire pour assurer l'administration active et efficace de la justice. telle que les naturels en jouissent par l'effet naturel de leurs lois grossières. La domination purement de nom de quelques centaines d'étrangers, car les Européens, maîtres de Macassar, n'ont jamais été plus nombreux, doit avoir un résultat tout opposé à celui d'être avantageux à une population qui s'élève, dit-on, à plus d'un million d'âmes. Sa tendance évidente doit êtred'affoiblir, d'embarrasser et d'irriter le gouvernement des indigènes, et, par conséquent, d'a-

mortir l'action des lois, d'entraver la marche des améliorations sociales, et d'engendrer l'anarchie et les hostilités. Que les personnes qui sont d'une opinion contraire, et qui pensent que l'on doit s'immiscer dans les affaires des insulaires, citent un seul avantage que les indigènes de Célèbes aient retiré de leurs liaisons avec les Européens. Les relations politiques entre eux et les Nederlandois ou les Anglois remplaçant coux-ci, ont subsisté depuis cent soixante-dix ans; et, durant cette période, il y a eu quarante ans, ou la quatrième partie de ce temps, consumée en guerres! Les mœurs de ce peuple, qui, peu de temps avant, l'époque dont il s'agit, avoient fait des progrès remarquables dans la carrière de la civilisation. sont restés depuis absolument stationnaires. Le meurtre et l'esclavage y règnent autant qu'au moment où la liaison s'est formée; les sciences et! la civilisation de l'Europe n'ont pas jeté le moindre rayon de lumière sur Célèbes; en un mot, la protection efficace que les institutions de l'Europe procurent à cette île s'étend à la portée du canon du fort Rotterdam, et ne va pas à une toise plus loin.

Vers le commencement de 1825, les nouvelles authentiques reçues de Célèbes à Sincapour apprirent que la ville de Seupa avoit été emportée par les troupes nederlandoises dans un troisième assaut. Alors la reine de Boni déclara la guere

aux Nederlandois, ce qui fut le signal d'une levée générale de boucliers de tous les neuples nortant le : mom de l Boughis, qui composent les neuf. dixigmest de la portion la plus civilisée des indigènes, M. de Stems ; colonel des gardes du corps. du gouverneur général, attaqua ensuite une par sition fortifiée de la reine de Boni; mais il fut repoussé. Dans un autre canton, un officier nedenlandois et un détachement de 25 hommes! furent passés au fil de l'épée par les Boughis. Dans cet état de choses, les Nederlandois ont été obligés, à cause du petit nombre de leurs troupes, d'abandonner leurs acquisitions récentes et de se concentrer dans la ville de Macassar. Un renfort de 400 hommes, parti de Batavia, devoit arriver à Macassar au mois de juin 1825.

Les relations publiées par les indigènes apprement que les places emportées par les Nederlandois ont ensuite été reprises, et, de plus, que les Boughis se sont emparés des provinces nederlandoises de Bonthain, Boilcomba et Mazens, et ont pousé leurs incursions jusqu'aux faubourgs de Macassar.

# LA LIBYE ET SES HABITANS,

PAR LE GÉNÉRAL MINUTOLI.

(SUITE ET PIN.)

Dans le désert, les météores sont souvent à craindre. Le 28 octobre, le vent de sud-ouest, que les Arabes nommoient mérisy, et qui passe pour causer des maladies, squilla très - fort, il continua pendant toute la journée du lendemain. Le 30, à dix heures du matin, il tourna à l'est; vers deux heures après midi, il devint un chamsin; le thermomètre marqua 27 degrés; le soir, il revint à son point précédent.

Le 31, les loups firent entendre tout autour de nous des hurlemens affreux; je voulois tirer sur quelques-uns de ces animaux qui s'étoient avancés jusqu'à ma tente, mais mon bras malade m'empêcha de tenir mon arme.

Le 1er novembre, le temps fut d'abord supportable, ensuite il tomba de la pluie, et le ciel se couvrit de plus en plus; tout annonçoit un orage : des éclairs sillonnoient l'horizon. Tout à coup s'élève un vacarme terrible. Le cheikh et

son gendre s'élancent sur leurs chevaux, et partent au grand galop; les autres Arabes courent aux armes en poussant de grands cris, et suivent leurs chefs à l'endroit où les chameaux avaient été conduits. Quant à nous, ils nous abandonnoient à notre destin. L'apparition de quelques Arabes à cheval avoit occasionné cette rumeur: car, dans le désert règne une guerre continuelle : la main de chacun est levée contre tous. Apercoit-on des hommes dans le lointain, aussitôt on suppose que ce sont des voleurs. Cette fois, ce n'étoient que de paisibles chasseurs d'autruches; ils accompagnèrent le cheikh au camp. et furent régalés. Il avoit plusieurs fois entrepris avec eux des chasses fort heureuses; ce sont des expéditions très-pénibles, mais profitables.

Le 2, à dix heures du soir, il s'éleva une tempête violente qui renversa ma tente. Fort heureusement je prévis l'accident, et je ne tardai pas à sauter hors de mon lit; toutefois une des parois de la tente que le vent avoit détachée, me poussa avec force contre une autre. Un de mes compagnons et mon domestique qui couchoient dans ma tente, le cheikh qui accourut et le mamelouk, essayèrent inutilement de la maintenir en place. Les Arabes dormoient si profondément, que ni la tempête, ni la voix tonnante du cheikh, ni nos cris réunis, ne purent les réveiller. Je suis persuadé que ces anciens récits de camps entiess égorgés par un seul homme, ou du moins par un petit nombre, sont vrais à la lettre. Ensin, grâce à nos efforts communs, la tente sut redressée; et, pour affermir les pieux et les cordes qui la soutenoient, nos Bédouins ne se firent nul scrupule de démolir des tombeaux arabes qui étoient près de là, et en prirent les pierres dont ils chargèrent les pieux.

Il y avoit beaucoup de scorpions parmi ces pierres; le mamelouk et un Arabe furent piqués. Aussitôt celui-ci écrasa l'animal sur la blessure, et l'autre la cautérisa avec le feu. Ces deux moyens curatifs sont regardés comme les plus sûrs pour ces sortes d'accidens. Enfin, nous pûmes nous livrer au repos, mais la tempête et la pluie continuèrent pendant toute la nuit.

Le 3, nous trouvames l'air agréablement rafraîchi, et la poussière abattue. Le Bir-Ouadi-Rabbia donna abondamment de l'eau; on en recueillit aussi avec des gobelets dans les trous des rochers, et les chameaux furent abreuvés aux flaques d'eau que la pluie avoit formées cà et là. Le cheikh m'ayant annoncé qu'à l'exception de deux pains il n'avoit plus de vivres pour ses Arabes, et que la provision d'orge pour les chevaux ne pouvoit plus suffire que pour cinq jours, de sorte qu'en séjournant plus long-temps dans ce lieu, nous courrions risque de mourir de faim, et qu'il falloit voyager à marches forcées pour arriver en quatre jours à Siouah; je résolus de sortir des le lendemain, quoique mon hras ouvert eut encore exigé quelques jours de repos.

En conséquence, la 4 novembre, à sept heures du matin, nous nous remîmes en route.

Pendant notre sejour près de Bir-Ouadi-Rabbia les Atabes tuerent un loup qu'ils avoient attiré par le moyen d'une panse de chèvre. Il étoit plus petit que celui que l'on voit ordinairement en Europe, mais très-gras. Les Arabes se haterent de l'écorcher. le firent rôtir, et le mangérent avec beaucoup de plaisir. Un docteur de la loi, qui arriva dans le camp peu de temps après le repas, et éui reconnut de quel animal ils s'étolent régalés, les en reprit très-sévèrement. et leur en fit un cas de conscience. « Le loup, lour dit-il, doit être classé avec les chiens, : c'est une viande défendue et impure. « Ces Arabes, cru+ rent atténuer leur péché, et s'endusèrent en répos dant que le loup étoit très-gras. En général, les Arabes se montrent, dans toutes les occasions, des sectateurs très-tièdes de la religion de Mahamet.

Une fois, un bruit épouvantable s'éleva dans notre camp pendant la nuit. Mon mamelouk, agreourut en estant aux armes! le cheikh tempêtoit, les chevaux effarouchés se prácipitoient vers ma tente : c'est qu'un Arabe armé s'étoit montré sur un chameau au milieu de nos bêtes de somme qui paissoient, et qu'on le prenoit pour l'éplais

reur d'une trouple nombreuse. Je milvançai, avec un de mes compagnons et mon domestique, hors de ma tente; m'attendant à voir un combat furieux; mais il se trouva que le prétendu voleur étoit encore un chasseur d'autraches, ami du cheikh, qui avoit été envoyé par ses compagnons pour puiser de l'eau aux sources voisines de notre eamp de Mogara. Quand on l'eut reconnu, il fut amené au camp, choyé et régalé. Ravi de cet accueil, il premit à notre cheikh de lui montrer le chemin des lacs de natron que celui-ci ne connoissoit pas. Notre sommeil avoit été interrompu, la quantité de cousins ne nous permettoit plus d'espérer de repos; dès deux heures après minuit, nous nous remîmes en chemin.

Quelques jours après cette rencontre, qui eut lieu entre Siouah et le Caire, nous en simes une autre qui nous causa bien moins d'inquiétudes, même des le premier moment. Le 24 novembre, dans la soirée, nous observâmes que le terrain; nu et salé, commençoit à être vivisée par quelques buissons. A la nuit tombante, nous atteignimes le camp des Arabes Jovaisi, qui étoit dressé sur les bords d'un des lacs de natron, et ecoppoit une longueur d'un demi-mille. Le cheikh de cette tribu étoit un des beaux-pères du môtuer nous sur par étoit et laire offroit die aspect très animat stout étoit étaire offroit die aspect très animat stout étoit étaire offroit die aspect très animat stout étoit en mouvement, heamines soches

vaux, chameaux, troupeaux bêlans; les chiens aboyoient, les poules caquetoient; des hommes et des enfans étoient assis tranquillement au coin du feu, ou bien s'occupoient de quelque chose : c'étoit un véritable tableau de la vie patriarcale. Tout le monde nous salua affectueusement, et répondit à notre salut. Mon cheikh avoit pris les devans pour annoncer notre arrivée à son beaupère; celui-ci, comme chef de tribu, avoit sa tente, conformément à l'usage des Arabes, à l'extrémité du village mobile. Nous fûmes donc obligés de le parcourir dans toute sa longueur, pendant que les chiens, dont le nombre sembloit s'accroître à chaque instant, nous poursuivoient d'une tente à l'autre en aboyant. Arrivés à l'extrémité du camp, un Arabe prit mon cheval par la bride, me pressa obligeamment d'en descendre et d'entrer dans la tente du cheikh, où je fus obligé de m'asseoir sur un tapis vis-àvis d'un feu pétillant.

J'avois à peine fini de passer en revue ma nouvelle compagnie, qu'une femme, sans voile, entra pour faire écrire quelque chose. Encouragé par sa présence, un enfant se présenta; je lui donnai quelques pièces de monnoie et un petit couteau : ce qui, je m'en aperçus, fit grand plaisir à la famille; d'autres femmes et des enfans qui étoient dans la pièce voisine, séparée seulement par un rideau de celle eù nous étions, me regardèrent d'un œil curieux : ma présence sembloit leur causer une surprise extrême. Aucune des femmes ni des filles ne prit la peine de se voiler, les femmes des Bédouins étant généralement bien moins gênées que celles des fellahs et des habitans des villes.

On faisoit de grands préparatifs pour nous régaler splendidement; ce qui ne pouvoit que me plaire beaucoup après la maigre chère à laquelle nous étions accoutumés, depuis sept semaines que nous parcourions le désert; mais la chaleur de la tente étoit si insupportable, et certains insectes s'v trouvoient en telle quantité, que je cherchai un prétexte d'en sortir. Je parlai donc de la maladie d'un de mes compagnons, qui ne s'étoit pas encore complétement remis depuis le bivouac du 21 au 22 novembre, et je représentai qu'il étoit de mon devoir de me tenir auprès de lui et de le soigner. Cette excuse, d'ailleurs très-fondée, fut admise, et je sortis de la tente où j'étouffois. Je trouvai mon compagnon couché sur une couverture à la belle étoile. Les Arabes avoient cependant entassé des paquets autour de lui pour le mettre à l'abri du vent. Aucun de nos Arabes ne se mentroit, d'ailleurs la nuit étoit très-noire: il me fut donc impossible de faire dresser ma tente. La politesse du cheikh qui voulut absolument que je vinsse m'établir chez son parent,

conta cher à mon pauvre malade, car son état empira.

Bientôt on m'apporta, de la part du cheikh, un gigot de mouton rôti, des œuss, du beurre et du pain : je trouvai l'eau très-bonne, si bien que ce fut un des meilleurs repas que j'eusse jamais fait, L'eau surtout me parut être un véritable nectar; et, quoiqu'elle fût un peu trouble, elle ne le cède pas beaucoup à l'eau du Nil. Je m'attendois d'autant moins à être ainsi régalé, que le sol sablonneux de ce canton est entièrement impregné de patron.

Les lacs de natron occupent une étendue d'environ 3,000 en longueur et de 1,200 à 1,500 pas en largeur, c'est-à-dire d'un bout de la vallée à l'autre, car la largeur totale du Ouadi est d'un mille et demi. On compte six lacs : les deux plus considérables sont nommés Birket el Douarah; je n'ai pas appris que les autres fussent désignés par des dépominations particulières. L'eau de ces lacs baisse et hausse d'après le degré de chaleur ou la quantité de pluis. Dans les mois les plus chauds, quelques lacs sont, dit-on, entièrement à sec; il est donc très-peu vraisemblable qu'ils communiquent avec le Nil, dont ils sont éloignés de sept milles allemands Lour produit n'est pasi constatementoleimênies ils donnentitantôt plusor tantet moine de muriate de carbone ou de sules fate de soude, que l'on trouve cristallisé dans l'eau.

Le natron que l'on retire de ces lacs est employé en partie en Egypte, où l'on s'en sert pour blanchir le lin et pour fabriquer le verre; le surplus est expédié pour l'Europe : malheureusement il n'est pas assez purifié. Si cette opération facile à effectuer se faisoit sur le lieu mêmé où on le récolte, sa valeur seroit infiniment plus considérable.

La tribu des Jovaïzi, dont j'étois si inopinément devenu l'hôte, s'occupe particulièrement du transport du natron; d'autres Arabes vivent aussi dans ce Ouadi; les uns y ont des demeures fixes, d'autres sont errans : ils y sont attirés par la bonne qualité de l'eau, et l'abondance, en certains endroits, des fourrages pour les chameaux et les bêtes de somme.

encens principal control of the cont

Laptinia le de la latera e que le compensar

#### PRESQU'ILE DE MALAIE.

Considérée géographiquement, la péninsule de Malaie comprend toute la portion resserrée de terre située au sud d'une ligne tirée du fond du golfe de Siam à la côte orientale du golfe de Bengale, ou depuis l'espace compris entre 13 et 14 de latitude nord et le voisinage du cap Romania, extrémité la plus méridionale du continent de l'Asie.

Mais, considérée sous le rapport civil et politique, la presqu'île est moins étendue, puisque alors elle ne comprend que ce qui est occupé par les Malais; ce qui s'arrête au nord, à 7° de latitude. Sa plus grande longueur peut être estimée à 453 milles géographiques, et sa plus grande largeur, qui est vers sa partie moyenne, à 150° milles; mais, à son extrémité septentrionale, elle n'est qu'un peu plus de la moitié de cette quantité; à son extrémité méridionale, elle n'est que de 40 milles. Sa surface est de 48,000 milles carrés; ce qui est un peu moins que celle de Java, évaluée à 50,000.

La péninsule de Malaie peut passer généralement

pour un pays inégal et montagneux, et dépourvu de grandes vallées ou plaines. Une chaîne de montagnes primitives, basses à leur extrémité méridionale, mais vers le nord, s'élevant, en plusieurs endroits, à 5,000 et 6,000 pieds, la parcourt dans toute sa longueur. Jusqu'au 3° degré de latitude. les observations nous apprennent qu'elles sont primitives, consistant tantôt en quartz, tantôt et plus souvent en granit ancien et très-hien cristallisé. Plus au sud, la nature des roches offre plus de diversité. Indépendamment du terrain primitif, voici ceux qui lui sont superposés : A Malacca, du minérai de fer dans l'argile; à Poulo-Pisang, du jaspe commun; aux Carimons, de la pierre cornée avec du granit, qui, de temps en temps, est saillant; à Sincapour et aux petites îles qui l'entourent, du grès; à Johor et à Romania, le granit reparoît; dans l'intervalle, on voit du porphyre; à Pahang, il y a de la roche quartzeuse; on la retrouve à Tringano. Les seuls métaux que l'on ait découverts jusqu'à présent, indépendantment du fer, dont le minérai n'est pas de bonne qualité, sont l'or et l'étain. L'étendue de pays sur lequel ils sont disséminés compense l'absence des autres; car on les rencontre non seulement depuis Johor jusqu'aux limites septentrionales de la péninsule, mais au-delà même, sur la côte orientale, jusqu'à 13° de latitude, et, sur l'occidentale, jusqu'à 14°. C'est la formation

d'étain, la plus étendue que l'on connoisse au monde d'ethes d'Angleterre et d'Allemagne ne sont rien en comparaison.

Étroite, composée de montagnes, dépourvue de vallées et de rivières; la péninsule de Malaie na peut passer bour um pays la voriste de la nature, soit sous leran solt dusel, soit sous celui de son aspect phy-Mate. En consequence, l'industrie de l'homme lui a'fuil subir très peu de changement, parce qu'il y a trouvé trop peu d'excitation ou de secours nour les efforts grossiers et partiels qu'il y a essayés; aussi cette contrée-contient si peu de monumens de civilisation, que l'on ne peut suivre son histoire due fusqu'à un petit nombre de siècles. Elle offre, relativentent'à l'homme au moins, le même caractère d'enfance et d'établissement récent qui fut observé en Amérique par les voyageurs qui découvrirent ce nouveau continent. La plus grande partie du pays est couverte de forêts vierges, parmi lesquelles les divers états qui s'y trouvent paroissent comme de petits espaces cultivés épars cà et là als sont ordinairement à l'embouchure des fleuves : les habitans en tirent, par la pêche, une portion considérable de leur subsistance.

Tross races distinctes d'hommes vivent dans la Péninsule; 1° les Colons malais, 2° des sauvages bruns, 3° des nègres. Ceux-ci sont peu nombreux, absolument farouches, et n'intéressent que les philologues et les physiologistes. Un

jeune homms de cette race, transporté à Sincac!
pour, et confié aux soins d'un respectable etclé!
siastique, n'a pas montré moïns d'intelligence
que les Malais, ou les individus de son age apui
partenant à d'autres nations.

· Les hommes bruns, nommés Diacong et Benoua; sont des sauvages qui se tiennent dans les forêts! épaisses de l'intérieur de la Péninsule; ils sont' répandos dans les territoires de Malacca, Rambo et Johor. Ils sont chasseurs; les moins divilisés pratiquent une sorte d'agriculture grossière. Ils vont presque nus; leurs habitations sont extrémement grossières. Quand quelqu'un meurt dans une tribu. aussitot tous ses membres abandonnent le canton, et vont se fixer dans un autre. Du resta, et peuple sauvage ne paroit adonné à aucune coutume cruelle; il semble au contraire avoir des mœurs extrêmement douces. Ce qui le rend surtout remarquable, c'est que, par' son langage et son extérieur, il diffère totalement des negres qui vivent dans les parties plus septentrionnales de la Péninsule : ce sont des Malais dans up état sauvage. Un Anglois, qui est allé chez eux en 1811, he retrouva dans leur langue que vingt - sept mots qui différoient du malais coshmun: en les examinant, on en trouve six à sept qui sont très-douteux, tandis que deux à trois paroissent être originairement des mots

malais, auxquels on en a par la suite substitué des mots sanskrits.

Les Malais, dont on fait avec raison dériver l'origine de la population de Sumatra, et dont l'établissement, dans la Péninsule, remonte à six siècles, sont bien supérieurs en civilisation aux Diakong; ils l'emportent probablement sur eux autant que les François et les Anglois sur les Lapons; ils composent présentement plusieurs états ou principantés que l'on va décrire succinctement.

Le plus septentrional, sur la côte du sud-ouest, est Quedah, dont la longueur est de 100 milles géographiques du nord au sud. Sa largeur très-inégale est partout peu considérable, puisque celle de la Péninsule, dans cette partie, n'est que de 100 milles, et partout Quedah la partage avec Patany, une chaîne de hautes montagnes qui va du nord au sud formant la limite entre ces deux états. Celle du nord, du côté de Siam, est à Langgou par 60 50' de lat.; celle du sud, du côté de Perak, est à Keurao vers 5° 5' de lat. Cet état possède aussi plusieurs îles : la principale est Langkawi, longue de 25 milles, très-peuplée et bien cultivée. La suivante est Trutao, qui a 15 milles de longueur, et n'est pas très-peuplée; elle est très - boisée, marécageuse et montagneuse.

De Langgou à Keurao, qui donnent chacun

leur nom à un fleuve mon ne sompte pas moins de trente-six rivières a six sont très considérables, et utiles pour le commerce, ainsi que pour l'aq griculture.

Parmi les montagnes de l'intérieur, il y, en a de très-hautes. Le Diaraïs, mont détaché de la châne, et voisin de la côte occidentale, est suparmé élevé de 6,000 pieds au dessus du niveau de la mer.

Quoique le pays de Quedah soit peu cultivé, il paroît qu'il ne manque pas de fertilité; il est en état de fournir à la consommation de Pinang, qui aujourd'hui lui est, supérieur sous le rapport de la population primitive. Avant l'invasion des Siamois, on supposoit que le pays de Quedah comptoit de 40,000 à 60,000 habitans, divisés en 165 petits cantons, contenant chacun quaranter quatre familles et une mosquée. Si l'on peut s'en rapporter au récit du capitaine Beaulieu, qui visita ce pays en 1625, sa population, sept ans auparavant, avoit du être de 60,000 âmes, puis que ce voyageur raconte qu'une épidémie, qui étoit, arrivée vers cette époque, avoit epleyé 40,000 hommes, ou les deux tiers des habitans, Mais en opposition à cette opinion, il convient d'observer qu'alors cet état étoit divisé comme, aujourd'hui,en mokin et en familles, et qu'il ne: pouvoit amir que la moitié de sa population actuelle. Or le nombre de 105 mokin, renfermant

chactin quarante quatre familles, évaluées chacome à cinq individus, donne le résultat présenté plus haut.

Les indigènes du territoire de Quedanse divisent en quatre classes : les Malais, les Samsan, les Siamois et les Samang; les deux premières sont les plus nombreuses. Par Samsan, on entend les Siamois qui ont embrassé la religion musulmane, et qui parlent un jargon mêlé de siamois et de malais.

· Avant l'invasion des Siamois, les revenus du chef de ce petit état se montbient à 42,000 plastres par an. Depuis que les Européens conmoissent ce pays, il a toujours été tributaire ou vassal de Siam. Indépendamment des secours qu'en temps de guerre il sournit à son suserain en hommes, armes et munitions, d'après un usage immémorial , le roi de Ovedah . de même que plusieurs autres princes malais, en voie au roi de Siam, tous les trois ans, en signe de soumission, un petit arbre en or; usage qui a fait donner, par les Malais de ces contrées, le nom d'arbre à toute espète de tribut. Vers le commencement du dix-septième siècle, le Quedah fat conquis par le roi d'Achem, qui, sondant quelques années, le garda dans un état de vasselage. Trois ans après i il fut envahi et subjugué par le roi de Siam, qui l'a constamment conservé.

Il h'est pas nécessaire de suppeles que Poulo-Pinang; ou l'he du Prince de Galles, avec une lisière étroite de terre sur le continent opposé, appartenoît autrefois à Quedah.

La principale ville de cet état porte le même nom, ou plus exactement celui de Kedah; elle est stude par 6° 5° de lat., sur la rive dreite, et près de l'embouchure d'une rivière peu considérable. Elle a un petit fort en briques. A quélques milles en remontant le fleuve, on trouve Aléusier, ville plus peuplée que la précédente, et résidence favorite du prince.

Perak, état qui borne Quedah au sud, a une étendue de 75 milles le long de la côte; il partage avec Tringado la partié la plus large de la Peninsule. On v compts ves mokin; on dit on it est aussi psuple que Quedah, si meme il ne l'est pas plus. Il a les mines d'étain les plus riches de l'ouest de la Péninsule; on dit qu'elles donnent tousiles ans au moins 3,000 pikles de métal. Dépuis cent cinquante aus, Perak était soumis aux règlemens des Hollandois pour le commerce ; ile avoient un compteir dans la ville principale, et; pendant un certain temps, un petit fort sur le beau port forme par l'île Dinding et le continent. On en voit encore les enines. Le célèbre havigatent Dampler en à donné une description simple et exacte, suivant sa coutume.

Porak, de même que Quedah, est tributaire de

Siam; s'étant montré indocile en 1820, il sut bientôt ramené à l'obéissance. La ville est à une distance assez grande d'un des fleuves les plus considérables et les plus navigables de la Péninsule.

L'état contigu à Perak est Salengore, ou plus: exactement Salangor; leur limite commune est par 3° 50' de lat.; il a une étendue de 120 milles le long de la côte. Ad'est, dans l'intérieur, il est séparé de Tringano et de Pahang par les montagnes. C'est. le moins important des états malais pour la population et les ressources; mais il a récemment acquis un certain degré d'intérêt par les riches mines d'étain qui ont été découvertes sur son territoire : elles sont situées à Leukeut et à Kalang. non loin du cap Ratchado, et tout près de la frontière du pays hollandois, aujourd'hui anglois. Elles sont exploitées par des Chinois: on dit que leur produit annuel est de 3,000 pikles. Depuis 1775, au moins, le gouvernement de Salangor a été entre les mains d'une colonie de Boughis de Célèbes; mais la masse de la population est composée de Malais. C'est de tous les états malais de la Péninsule celui qui a la plus mauvaise réputation, sous le rapport de la piraterie, des enlèvemens d'hommes, des assassinats, et d'autres attentats, qui sont des peccadilles du code malais.

Sincapour Chronicle. - 17 mars 1825.

### NOTICE

SUR QUELQUES LIEUX DU TIBET OCCIDENTAL ET DU TURKESTAN.

CES pays sont peu visités par les Européens des temps modernes. Les détails qu'on va lire sont dus à Mir-Isset-Oullah, agent et compagnon de M. Moorcroft, qui a tenu un journal de son voyage.

Balkh a le titre d'Our-al-Biddan (la mère des villes). Dans l'étendue d'un mille, elle est inhabitée; le reste, renfermant environ 3,000 maisons, est peuplée d'Ouzbeks, de Tadjiks et de descendans d'Afghans. Un grand château de briques crués est contigu à la ville; le bazar est spacieux, et fréquenté les vendredis et les samedis.

On voit encore à Balkh les tombeaux de plusieurs personnages illustres, deux à trois colléges et autant de bains publics; autrefois, il y avoit dix-huit canaux ouverts; il n'y en a plus que douze.

Nedjeb-Oullah-Khan est gouverneur pour le roi de Caboul; mais toute l'autorité est entre les mains de Kalitch-Ali-Khan. Balkh donne annuellement un revenu de 30,000 roupies; un tiers va au gouverneur, un tiers aux anciens employés des gouverneurs précédens, et le reste aux Ouzbeks du voisinage. Le devoir des anciens serviteurs est de prendre soin du fort; les Ouzbeks sont tenus de faire le service militaire quand on les en requiert. Le wall de Balkh est un des fils de Mir-Khalitch-Ali; il doit veiller à la sûreté du peuple.

L'air de Balkh est très-mauvais; on dit qu'il est très dangereux dans la saison chaude, et qu'il escasionne la fièvre.

de Delhi: les chevaux turcomans et ouzheks sont à meilleur marché à Balkh qu'à Khoulm; il en est de même du fruit

Balkh passe pour le lieu où Aly est enterré: c'est aujourd'hui une ville très-fréquentée par les voyageurs. On dit qu'avant le temps de Djindjis-Khan, on savoit bien que le tombeau d'Aly étoit à Balkh; mais, après le règue de ce prince, cette ville tomba en ruines, et la mémoire de ce fait se perdit presque entièrement. Enfin, Sultan-Hossein-Mirza étant venu reconnoître le lieu, y fit construire un édifice magnifique avec un dôme. C'est le tombeau qui, ensuite, devint si fameux. Les habitans affirment que beaucoup de gens aveugles recouvrent tous les ana l'usage de leurs yeux par l'effet de la bénédiction du saint.

Khoulm est la capitale de Mir-Khalitch-Khan, La route du sud de Balkh à Khoulm passe par les montagnes. Le climat de Khoulm est froid; cette ville est agréable et bien peuplée. Beaucoup d'Hindous de Chicagpour y sont établis, et y font le commerce; car c'est le grand entrepôt entre Balkh et Caboul. Il n'y a que les marchandises qui ne peuvent pas se vendre à Khoulm qui sont expédiées dans les deux autres villes.

Khoulm est aussi nommé quelquesois l'ach-Kourghan; le dernier nom est l'ancien: le premier est le moderne. Toutes les maisons sont en briques séchées au soleil, et surmontées de coupoles: l'argile dont on fait les briques a beaucoup de ténacité, et les maisons sont solides. L'eau courante est abondante, et traverse quelquesois les maisons. Les fruits de toutes les sortes sont communs; les melons surtout sont excellens.

Les Turcomans viennent vendre des chevaux à Khoulm; ceux des environs de cette ville sont aussi achetés pour d'autres pays, parce qu'ils sont grands et vifs; mais ils ne supportent pas la fatigue comme ceux des Turcomans. Un cheval coûte à Khoulm dix à vingt tomans, ou 100 à 200 roupies. Celui pour lequel on a payé le premier de ces prix se vendroit 400 roupies dans l'Hindouxtan. Les chevaux turcomans coûtent 200 à 1,000 roupies.

On compte dix journées de route de Khoulm à

Chicher-Sebz. Nulle partie de la route n'est sujette au sultan de Boukhara; elle appartient au pays des Kobadian, à la droite de l'Amou : ce canton est sous l'autorité de deux princes; l'un est Moural-Alik, de la tribu ouzbèke des Ouwaili; l'autre est Dost-Mohammed-Beg, de la famille des Ilan-Ili, tribu des Bermenah.

On compte trois journées au pays des Khobadian, d'abord Tchotrabad, puis le bac d'Auvatchek, sur la rive gauche de l'Amou, enfin les Khobadian.

Des Khobadian a Cheher-Sébz il y a huit journées: Ki-ki, Cherabad, Derbend, Tchaktchak, Bouzghab-Khané, Iig-Dilli, Ek-Kabal. Pour arriver à cette dernière ville, on passe par l'état de Hissar, dont le souverain est Sayro-beg. La dernière journée se termine à Cheher-Sebz, gouverné par Nêz-Ghouli-beg, qui est indépendant du sultan de Boukhara.

Ourghendj est à quatorze journées de Khoulm; une partie de la route traverse l'état de Boukhara. Hérat est à quatorze journées de Khoulm.

Le territoire de Khoulm s'étend à deux journées à l'est, jusqu'aux confins de Koundouz; à l'ouest, à quatre journées jusqu'à Monstijarak; au sud, à six journées jusqu'à Andoh; au nord, à deux journées jusqu'au Sihoun. Le souverain est Mir-Khalitch-Aly-Khan; il est âgé de soixante ans, a bonne mine et le teint fleuri; il est vêtu

à la manière des Ouzbeks. Il tient son audience en public avec très-peu et même pas du tout de cérémonie; il reçoit les plaintes, et prononce sur les procès : la décision dépend de son jugement; si une opinion légale est nécessaire, il renvoie les parties au cazi. Les voleurs ne sont pas d'abord punis de mort; ils sont suspendus par des cordes à un croc de fer fiché dans un mur de la place du marché, et on les y tient ainsi les jours de bazar, de sorte que le peuple peut les voir et les remarquer, et ils sont couverts de honte devant le public. Si ensuite ils sont encore convaincus du vol, ils subissent la peine de mort. La loi du talion est en vigueur pour les violences personnelles. L'émir parcourt lui-même le bazar, aux jours de marché, et inspecte les marchandises ainsi que les poids.

Mir-Khalitch-Aly partage son séjour entre deux maisons, l'une au nord, l'autre au sud de la ville principale; elles sont toutes deux bâties sur des éminences, en briques non cuites et en cailloux. L'espace qui les sépare est occupé par les habitations des Ouzbeks; mais il n'y en a aucune à moins de portée du canon de chacune de ces résidences.

Le nombre des maisons de Khoulm est de 8,000. Cette ville est environnée par les montagnes au sud-ouest et à l'est; le pays est ouvert au nord et au nord-ouest. La route du sud qui conduit à Caboul avoit été autrefois rendue dangereuse par les habitans de Dehranghi, de la tribu de Hazareh, qui sont de la secte des Chiites; ce lieu est à dix journées de Khoulm. Au mois de mars 1812, l'émir marcha contre eux, les défit dans un combat, et leur fit un grand nombre de prisonniers; il en garda quelques-uns, et vendit les autres comme esclaves.

L'émir a onze sils, dont Ahmed-Beg l'aîné, agé d'environ vingt ans, étoit gouverneur d'Imak. Le titre de wali de Balkh lui sut conséré par Mahmoud-Chah de Caboul, avec la concession d'un des canaux de Balkh, qui produisoit un revenu annuel de 7 000 roupies. Il mourut en 1812, non sans de forts soupçons d'avoir été empoisonné. Le second sils de l'émir est Baba-Beg, gouverneur de Begti-Arik; le troisième est Koulimadar-Beg, gouverneur de Derreh-Yousef; tous les autres sont jeunes. L'armée de l'émir est d'environ 12,000 cavaliers, armés moitié de lances, moitié de suils à mèche. Tous les ans il les passe en revue, et tient un rôle exact des hommes et de leur solde; ils sont payés en concession de terres.

Le gouverneur de Balkh est Nedjb-Oullah-Kha, afghan de naissance; il est nommé par le roi de Caboul. Les canaux de Balkh jouissent d'une grande célébrité. Le long de leurs bords, on voit la culture et la population; chacun est assigné par le roi de Caboul à quelque chef; mais plu-

sieurs sont dans la possession de Mir-Khalitch-Aly-Khan ou de ses officiers. Dans le fait, Migouverneur, envoyé par le roi de Cahoul, ne l'ést que de nom, l'émir étant réellement maître de Khoulm et de Balkh, qu'il a déclaré tenir sous la suzeraineté du roi de Caboul.

· Les capanx de Balkh vienment d'Aly-Rand, lieu abandent en sources dans les montagnes, à deux journées de marche à l'ouest de Bent-Bameyan. Koundous est une cité célèbre; elle a pour chef le khan Mourad Beg, neveu de Mir-Khalitch-Aly-Khan. Elle étoit autrefois sujette du chef de Kattaghan; mais son pouvoir a été diminué par l'extension de celuide Mir-Khalitch-Aly. Le riz de Koundouz est renommé. La rivière de Benghi vient de Khanéabad, et passe à Koundouz; la cité est entre ses rives et celle de l'Akserai. Plusieurs sources surgissent dans ce canton. La rivière de Talikan doit son origine à trois sources; l'une est dans le Koundouz, la seconde à Miaucheher, la troisième à Terichk, qui forme trois vallées. Le ruisseau de Koundouz et celui de Miaucheher se réunissent à ce dernier lieu, sur la lisière du canton de Weref, dans lequel coule le troisième, qui vient les grossir, à une journée de marche au-dessous de leur confluent; alors l'ensemble de leurs eaux porte le nom de rivière de Talikan, qui va se jeter dans le Benghi. Après avoir traversé Talikan, près de Khadjeh-Tchengal, elle passe près Khanéabad, d'où l'on a décidé de canal qui va jusqu'à la ville de Koundouz. La rivière de Talikan se joint à l'Akseraï près d'Aurak.

Les détails relatifs à ces pays deviennent plus intéressans et plus curieux depuis que la mort de M. Moorcroft nous a fait perdre l'espérance d'obtenir de ce voyageur si regretté des renseignemens complets et authentiques.

v lit extraneurit ici de de l'el vivier, et l'on

KHORAÇAN ENVAHÎ PAR LES OUZBEKS.

1. 1. 1. 20 1. 1. 1.

En janvier 1826, Rehman-Kouli-Khan, second fils de Rahim-Khan, dernier khan de Khiva, entra dans le Khoraçan à la tête d'une armée de 30,000 Ouzbeks. Il attaqua et prit Ak-Derbend, place forte qui commande un passage important. Elle fut défendue avec bravoure par les troupes de Seïd-Mohammed-Khan; mais elle fut obligée de se rendre aux ennemis, bien plus nombreux. Les hommes faits prisonniers furent mis à mort; les femmes furent réduites en esclavage. On dit que l'armée de Rehman-Kouli-Khan, à son départ de Khiva, n'étoit que de 12,000 hommes; mais elle ne tarda pas à se grossir par l'adjonction de Turcomans qui arrivèrent de tous les côtés.

Après la prise d'Ak-Derbend, le khan marcha sur Meched, et fit mine de l'assièger. La place étoit remplie d'une foule de gens qui s'y étoient réfugiés pour échapper aux dévastations des Turcomans : ceux-ci couvrirent le pays, et s'avancèrent même jusqu'à Nichapour. L'accumulation d'un si grand nombre d'hommes à Meched y fit extrêmement renchérir les vivres, et l'on craignit la famine. Heureusement, la néigé tomba en si grande quantité, que l'armée ouzbeque fut obligée de battre en rétraite sur Serekhs, ville à cinq journées de chemin au S. E. de Meched. Rheman a fait construire un fort dans le voisinage, sur les bords du Tejan.

(Bambay Courrier.—Janvier 1826.)

e de la companya de l

## DESCRIPTION DE SAMARKAND,

PAR UN AUTEUR ARABE,

und a douze parasanges de tour, pace repferme des jardins, des parcs et des champs. Cette ville a douze portes; il y a une parasange de distance de l'une à l'autre : le mur a des galeries et des tours pour servir de défense. Les douze portes sont en fer, et, entre deux, est un corps de garde. Après avoir traversé des prairies, on arrive aux faubourgs, où sont les édifices et les marchés. Les faubourgs contiennent plus de soixante acres. La ville intérieure a quatre portes, et un espace ouvert d'environ cent acres. On y voit le temple principal et la citadelle, où est le palais du roi. La rivière est conduite à la ville dans de petits tuyaux de plomb, par le moyen d'un aquéduc soutenu sur de hautes colonnes en pierre, et entre dans la ville près de la porte de Kasch. Il y a aussi un aquéduc dans le fossé pour emporter l'eau; il traverse le milieu de la place du marché, dans l'endroit où est la porte de Taki; c'est le quartier le plus habité. Tous ceux

qui s'approchent cette rivière font un don pieux aux hommes dévots qui passent la nuit sur ses bords en hiver comme en été. Les rives sont couverts de jardins; l'eau est distribuée dans toute la ville; de sorte qu'il n'y a pas une rue ni une maison, excepté les plus chétives, qui n'ait son conduit d'éau courante. Il est rare aussi qu'une maison n'ait pas son jardin; de sorte que, regardant la ville du haut de la citadelle, on ne peut distinguer les bâtimens qui sont cachés par les arbres. Dans la place du marche de la ville, il'y a des torrens, des fontaines et des collines. 10 5 20 1 the same of the conformal ma-

# BULLETIN.

ł.

### ANALYSES CRITIQUES.

Relation d'un voyage dans la Marmarique, la Gyrinaïque et les oasis d'Audjelah et de Maradéh, escampagnée de cartes géographiques et topographiques, et de planches réprésentant les monuments de ces contrées; par M. J. R. Pacno. — Première partie et première livraison des planches (1).

#### (PREMIER ARTICLE.)

Bécouver, en quelque serte, une terre classique restée presque inconnue jusqu'à nes jours; déréber à une destruction totale les restes précieux d'une antique civilisation; n'être soutenu dans une pareille entreprise que par l'asseur de la science et un courage à toute épreuve, on sont des faits rémarquables sans doute, c'est un grand service rendu, c'est le modèle d'un noble dévouement; mais rémair ensuite ces neuveaux matériaux avec persé-

<sup>(</sup>a) Get ouvage formen deux volumes grand in (°, ornés de cent planches, dent plusieurs colorides, ou un fort volume in (°, avec atlas in folio. Le texte est publié en quatre livraisons et les planches en dix; la première livraison de l'une et l'autre partie sont en vente. Prix de chique livraison: papier ordinaire, 10 fr.; papier ventir, perir Peris, chez Firmin Didet père et fils, rue Jacob, nº 24; 6 sed-bilit, plantide le Bourse.

vérance au milieu des dangers sans cesse renaissans, les confronter avec les traditions de l'histoire, et en former un ouvrage où les savantes recherches se trouvent revêtues d'un style à la fois simple et animé, et conservant la précieuse empreinte des couleurs locales, c'est plus encore; c'est joindre la pensée qui achève à la main d'œuvre qui prépare, c'est être successivement le macon, l'architecte et le décorateur d'un bel édifice: c'est faire, en un mot, ce qu'a fait M. Pacho dans le voyage dont il public l'intéressante relation. La première partie de ce grand travail vient de paroître : nous allons essayer de la faire connoître aux lecteurs des Annales. Cette première partie contient une introduction historique et la description complète de la Marmarique. L'introduction est un précis très-bien fait de l'histoire de Cyrène jusqu'à nos jours. On y remarque des tableaux vivans et riches de couleurs, mais resserrés dans les limites d'un cadre que l'auteur auroit dû peut-être étendre davantage. Nous nous bornerons à en citer quelques passages pour justifier notre opinion, et nous passerons aussitôt à la relation du voyage, objet plus spécial de ce Bulletin, que la géographie ne doit point passer sous silence.

Parmi le grand nombre d'auteurs de tous les âges qui ont fait mention de la Cyrénaïque, les uns nous la représentent comme une contrée fertile arrosée par des sources abondantes et ombragées de riantes forêts; d'autres, au contraire, comme un pays très-aride et presque inhabitable. Hérodote, Strabon, Pline, Scylax, Théophraste, Arrien, Diodore, et, parmi les poètes, Homère, Pindare et Callimaque sont entrés dans plus ou moins de détails sur la fertilité de la Cyrénaïque, tandis que Lucain, Silius Italicus, Claude et Saint-Jérôme remplacent ces descriptions par l'épithète d'aride

(urida Barce) : l'un d'entre eux caractérise même cette région par sitientibus aridæ venis! Des écrivains postérieurs, copiant probablement les précédens, décrivent aussi le pays de Barcah comme une contrée horrible dépourvue d'eau et de végétation. Or, nous serions fort embarrassés à décider entre des récits diamétralement opposés, et nous pourrions tout au plus en conclure que la fertile Pentapole auroit été disgraciée de la nature. ainsi qu'elle a été depuis long-temps abandonnée des peuples civilisés, si les descriptions de M. Pacho et des voyageurs qui ont entrevu cette contrée avant lui, tels que le Maire, Bruce et Della-Cella, ne s'accordoient parfaitement avec les traditions des premiers ages. Il faut donc que les écrivains que nous venons de citer se soient tout-à-fait trompés, ou bien, ce qui est plus probable, que, par le pays de Barce, appelé postérieurement Barcah, ils n'aient voulu désigner que la partie méridionale de la Cyrénaïque, dont la sécheresse correspond parfaitement à leurs tableauxii Eette distinction dans les dénominations ne nous paroît pas sans importance; elle offre du moins la seule solution plausible des contradictions que nous venons de signaler. Nous ajouterons que les temps modernes viennent à l'appui de cette conjecture, puisque, dans la carte de M. Pacho, le pays de Barcah s'y trouve indiqué non point comme correspondant à l'ancienne Pentapole, mais il est situé à l'occident, sur les bords de la Grande-Syrte, et ne fait point partie, par conséquent, du plateau cyrénéen qui se distingue, suivant M. Pacho, du reste du littoral par ses sources et ses forêts. Après avoir peint le contraste que la région septentrionale de la Cyrénaïque forme avec les déserts qui la confinent, M. Pacho expose rapidement les faits historiques qui concernent l'origine de Cyrène.

rempassage de l'état monarchique à l'état républicain, son alliance avec Alexandre et sa soumission à ses succeaseurs. Il remplit les intervalles qu'occupent ces phases générales et très-commes d'une foule de traits curieur, épars dans les écrivains de l'antiquité: ces détails anmonant de nombrauses recherches; ils sent tracés avas une grande clarté, une concision parfaite; et, dans co résumé rapide et brillant, tout révèle. l'homme qui sait benuceur, et surtout qui sait hien.

Enfin. l'auteur arrive au testement d'Apion et à l'assujettissement de Gyrène au peuple romain : « Avant, dit il de la voir s'écrouler avec cet empire. ...et tomber enfin au pouvoir de penplades barbares, jotone un coun d'oil sur son organisation intérieure; et recherchons, s'il se peut, quelles furent les causes da .: ses : grandes richesses malgré ses dissentions . et orde de sea continuelles dissentions malgré sa prospérité..... L'histoire s'est peu occupée de l'intimité des relations entre les peuples de l'entiquité: lein de nous faire suivre la série de leurs actions, elie:borne ces actions à des querelles ; et, si elle les fait mouvoir, c'est pour s'entr'égorger. Il résulte de ce fame système que les troubles intérieurs, et surtout les guerres éclatantes, ont exclusivement attiré son attention; mais ces longues années de paix sont pour che une stagnation stérile dont elle dédaigne d'éclairer le cours et d'y-puiser des faits instructifs. C'eat été néanmoins pour pous bien intéressant de connaître les relations que les Cyrénéens durent conserver arec leur mère-patrie : an poète nous apprend toutefois qu'ils lui suvoyoient annuellement des théores pour kai offrir les prémices de leurs fruits. L'analogie de position et des intérêts réciproques no durent-ils pas quessionner des

hisisons entre les Gyrénéens et les autres Doriens, italés, commit oux, our des terres étrangères? Il est remare quable que les noms de Caballe et d'Araraucèles es trous vont également dans la Cyrénasque et dans l'Asio-Mie noure; et, quoique, dans la première de ces contrées. ses noms désignent des tribus libyennes, et, dans la ses conde, une ville et une région, cette identité de dénou minations semble néanmoins indiquer un tchange de rapports entre des peuples sortis d'une souche boune mune. L'histoire auroit du surtout nous donner quelques métions sur le commerce de Cyrène dans l'intérieur de l'Éthiopie: L'ossis d'Ammon, cette celonie de pretisé marchande établie au milieu des déserts; présentoit un point d'entrepôt très - avantageux pour ce commesse. Ses relations avec la Pentapole ne sont point douteuses : les colemnes élevées en l'honneur des théores vyréséens, et diautres traditions historiques, en sont la preuve irréousable. Cyrène se servit-elle bornée à ce boulevard de la Libre intérieure? Moins industrieuse que Carthage. n'attroit-elle pas fait pénétrer ses caravaries dans les ré-i gione plus lointairies? Si les Nasamons servoient les intérêts de sa rivale; les Asbytes et les Auctrides ne de veient-ils pas ini offrir le même secours? Ces desnières hypothèses seront d'autent plus probables, si l'on consis dère que le commerce de Cyrène fut très-considérable; et ime. pour en seconder l'activité, ils inventèrent té lesties. Ce commercé étoit alimenté par une réunion de causes également puissantes : la grande fortilité du solet son héareuse disposition y faiscient succéder les véin esites pendant huit mois de l'année, et des plantes précielises qui lui étoient particulières, ou bien qu'on y viegoit repundues avec profusion, on augmentolent shill gulièrement les produits. La campaigne de Cychne était

divisée en trois parties également fécondes dans une rare et précieuse succession. A peine avoit-on fini la moisson et les vendanges de les bords de la mer, que l'on passeit aux collines, où les fruits se trouvoient en pleine maturité, et de là on arrivoit sur la sommité des montagnes, où la nature présentoit les mêmes avantages dans sa troitième phase de fertilité. D'épaisses forêts de thyon, distribuées sur les flancs septentrionaux des monts de la Pentapole, offreient leur bois odorant pour les membles des Cyrénéens, de même qu'elles servoient à former les tablés vineuses consacrées aux fêtes de Bacchus; tandis que le sylphium, dont la valeur égaloit celle de l'argent, et que les Césars renfermoient dans leur trésor, croissoit en abondance dans les lieux les plus incultes de cette heureuse contrée.

« Tant de richesses prodiguées par la nature dans un pays environné de déserts devoient porter ses habitans à un haut degré de puissance, ou bien les plonger dans le luxe et la volupté: en premier lieu, ils auroient pu influer sur la civilisation de l'Afrique; ils auroient pu faire pénétres dans les régions de l'intérieur la lumière des arts par de hardies expéditions et de philantropiques desseins; en second lieu, ils pouvoient jouir, sous l'ombrage de leurs forêts, des biens que leur assuroit le sol, et se borner à repousser les hordes nomades de leur paisible séjour. Les Cyrénéens avoient à choisir entre une haute existence politique et les douceurs d'une oisive retraite, entre une gloire durable et des jouissances passagères; et les Cyrénéens dédaignèrent la gloire et s'abandonnèrent aux plaisirs. Les courses de chars, les repas somptueux, la mélodie des chants, les danses et les fêtes remplirent le cours de leur existence. Cyrène étoit déchirée par des factions, elle étoit envahie par des ar-

mées étrangères; mais les cris; joyeux des bacchantes; étouffoient les clameurs politiques, et leurs danses les cives s'animoient au bruit des chaînes qui pescient sur la patrie. Le luxe et la volupté furent portés au comble...; la volupté recut le nom spécial de cette contrée, et fut même érigée en secte par le philosophe Aristippe, qui, par un singulier contraste, étoit disciple de Socrate. Opposer une stoïque résignation aux rigueurs de l'infortune, et sacrifier son bien-être particulier au bien public, étoient des chimères follement décorées du nom de vertus; saisir avec empressement le plaisir fugițif, ne s'occuper que du moment présent sans s'inquiéter ni de l'avenir ni du passé; en un mot, concentrer toutes les jouissances en l'amour de soi-même, et entourer la vie de roses dont on devoit respirer les parfums sans toucher aux épines, tels étoient les préceptes fondamentaux de la secte cyrénaïque. L'on conçoit que de pareilles idées, répandues dans une société, étoient bien plus susceptibles d'en relacher les liens que propres à cimenter cette union qui fait la force des états; et, si elles convenoient peu à Cyrène gouvernée par des rois, elles devoient bien moins convenir à Cyrène république. Il est presque superflu d'ajouter que ce ne fut point par de pareils mobiles que Sparte et Rome acquirent ce haut degré de puissance qui les rendit maîtresses de tant de nations; la pauvreté sit leur force, l'austérité de mœurs la cimenta, et leur union l'agrandit... Nous cesserons donc d'être surpris que les Cyrénéens, livrés à une morale voluptueuse et regorgeant de richesses, n'aient jamais supporter le poids de la liberté qui s'offroit si souvent à eux: pareils à des enfans capricieux, s'ils mordoient le frein qu'on leur imposoit, c'étoit parce qu'il génoit

leurs fantaisies; mais ils trébuchoient aussitét qu'ils par-

Ces deraiers traits du tableau que nous trace M. Pscho peignent avec force les dissentions et les troubles qui paroissent avoir continuellement divisé les Cyfénéens dans les différentes formes de leur organisation politique. Il les áttribue, comme on le voit, à la morale relachée d'Aristippe, et surtout aux Immenses richesses accumulées par les Cyrénéens. Horace, Elieu, Athénée, Eupoie, Diogène de Laërce, et, parmi les modérnes. Thrige, et particulièrement Wieland, offrent une foule de passages qui, combinés ensemble, justifient les faits établis par M. Pacho sur les principes de la secte d'Aristippe et sur le luxe des Cyrénéens, appelés à juste titre les Athéniens de Lubie; nous ajouterons même que ce luxe et l'indolence dont il étoit la suite paroissent avoir été portés à un tel point, qu'ils sont devenus un sujet de doute pour plusieurs écrivains : et l'on est parti de la pour mettre en question l'origine lacedémonienne des Cyrénéens, quelque incontestable qu'elle soft d'affleurs. Quantaux conséquences que M. Pacho tire de ces faits, sans prétendre ni les combattre ni les trouver invraisemblables, nous nous bornerons à une simple observation sur l'indifférence reprochée aux Gyrénéens pour l'intérieur de l'Afrique, malgré l'apparente faciiffé qu'ils auroient eue d'y envoyer des expéditions. Le récit des Nasamons est susceptible de donner une juste idée des connoissances que les anciens avoient Ecette époque sur les régions centrales de cette contrée. Le vague qui règne dans ce récit nous paroit une preuve de celui qui devoit exister dans leurs notions, et l'historien scrupuleux qui nous l'a transmis when pas manqué d'en développer les détails selon son habitude, et de rétrair tous les oui-dire, s'il n'ent pas traité tine question mystérieuse sur laquelle il m'a osé hasarder aucune conjecture. Il seroit donc permis de croîre que les Gyrénéens n'eurent qu'une connoissance très-superficiellé de l'intérieur de l'Afrique; et, quoiqu'un savant auteur pense que, parmi les esclaves des Cyrénéens, il y en avoit un grand nombre de noirs, et qu'une peinture trouvée à Cyréne par M. Pacho confirme cette opinion, néanmoins ces faits ne sont point décisifs, et l'on pourroit attênuer le reproche que M. Pacho fait aux Gyrénéens de n'avoir point tenté d'expéditions dont probablement ils ne connoissoient pas toute l'importance.

Parcourons maintenant ces terres condamnées par un destin rigoureux à n'être foulées que par le Bédonin, des terres qui jadis donnoient trois récoltes par an, et qui sont dépouillées aujourd'hui de leurs riches moissons et de leur douce verdure. Visitons, avec M. Pacito, la Marmarique des anciens dont ils semblent avoir ignoré les fimites précises, tant leurs indications sont vagues et contradictoires. Hérodote ne les a pas connues. Seviax place les Marmarides entre le bourg Apis et les Hespérides; Pline, entre Parætonium et la grande Syrte, et Strabon dans tout le pays compris entre la partie méridionale de Cyrène, l'Egypte et l'oasis d'Ammon; plus tard. Ptolemée donne le nom de Marmarique à la contrée située entre le nome libyque et la ville de Darnis; enfin, Agathemère la fait commencer à la Pentapole, et Petend jusqu'à l'Egypte, sans en excepter le nome de Libye : c'est cette dernière denmitation qu'adopte \*#C Pacho.

Toute cette côte immense entre Alexandrie et le golfe de

Bomba occupe une étendue de cent cinquante six lieues de l'est à l'ouest, c'est-à-dire depuis le 27° 34' 50" jusqu'au 20° 49' de L. O. mérid. de Paris. La partie septentrionale de cette région forme une lisière de terres susceptibles de culture. Elle côtoie les bords de la mer et s'étend à peine de 10 à 15 lieues au sud de là jusqu'à l'oasis d'Ammon ; c'est le désert dans toute son aridité , et parsemé seulement de quelques îlots de terres salées. Les terres cultivables, généralement argileuses, sont croisées en tous sens par des collines qui s'élèvent en s'éloignant de la mer. Le sol atteste partout de grandes révolutions physiques; Les coquillages marins incrustés dans le roc, les madrépores épars sur les collines, les basaltes et les granites roulés sur des terrains secondaires; enfin, l'assemblage de minérais de différente nature et le désordre de leur disposition ; tel est le caractère général de cette contrée. Dans la vallée maréotide, le grès se voit plus souvent que le calcaire; en poursuivant à l'ouest, ce dernier domine, et devient souvent coquillier; entre l'Akabah-el-Soloum et le golfe de Bomba, le terrain s'élève, et le grès recouvre encore le calcaire. A quelques lieues de la mer, la Marmarique se présente nue et désolée, et son aspect remplit l'âme du voyageur d'une tristesse infinie: sous la puissance des souvenirs il s'avance, et des plaines grisatres et d'arides colines se développent seules à ses regards. Toujours sous le charme des récits de l'antiquité, il s'avance encore, et c'est toujours un tableau sans vie comme sans couleur; à peine si la présence de l'homme est indiquée par le bêlement lointain des troupeaux et les taches noirâtres des tentes arabes. Mais au moins la végétation va ranimer ses regards fatigués de l'aspect des ruines et des dévastations humaines; espérance trompée. L'uniformité du terrain

rend la botanique de ces contrées monotones comme le désert : c'est: la même flore pour tout le littoral ; flore trop souvent languissante et décolorée par les rayons d'un. soleil de feu. Ici, comme pour les éviter et conserver leur frascheur, une soule de graminées, tels que les agrostis, les arundo, les festuca, les bromus tenuislorus, l'avena sterilis se cachent dans les enfoncemens des vallées : les arbustes même les recherchent, les figuiers sauvages et les caroubiers croissent dans les terres d'alluvion que: contiennent les carrières et les citernes en ruines. Enfouies en quelque sorte dans les entrailles de la terre, leurs cimes dépassent à peine le niveau du sol, et l'œil les confond au loin avec les petits végétaux; tandis que les grandes fleurs jaunes du plomis samia, réunies en grappes comprimées, contrastent avec la couleur de cette terre brûlée qui se confond d'autrefois avec les plantains lagapoides. A l'époque des premières pluies, tout le sol se couvre de roccella, de lichen et de pulmonaire de terre. Ces cryptogames rapprochent le climat de la Marmarique de celui de l'Europe; et le distinguent parfaitement de celui de la vallée du Nil.

En général, les plantes qui caractérisent le littoral dont nous nous occupons par leur continuel aspect, celles qui couvrent les bords de la mer et le voisinage des lacs d'eau salée, sont l'ephedra, la nombreuse famille des soudes, une espèce ligneuse du genre arthémise appelée cheah, le scilla maritima, dont la hampe détachée sert de combustible, et, verte, charme les yeux par ses fleurs blanches et disposées en grappe terminale; une espèce de rubia, à tige un peu rampuse, affectionne les mêmes sites, et ces deux plantes rapperaient singulièrement ce que nous apprend Hérodote sur les logemens portatifs des Libyens, qui étoient faits en asphodèles entrelacés avec des

jones, et sur l'asage qu'avoient lours femples de trindre; en reuge de gardnes les peaux de chèvnes qui leur setvaient de vétemens.

Si la Marmarique ne compte qu'un petit nombré de plantes, sa zbologie se borne également à un petit nombre d'individus. Le soulouk, espèce de lévrier briginaire de la Barbarie occidentale, dressé par les Arabes, atteint facilement à la course le lièvre timide et la gazelle lègère, dont les formes gracieuses et la pétulante vivacité revienment si souvent dans les champs des poètes de l'Orient, et surtout des hommes du désert. On trauve ion le leup d'une petite éspèce, le chakal, l'hyène, le hérisson, le rat, et la gerboise connue sous le nom de dipode par les anciens. La tortue s'y réfagie sous des touffes de broussailles, et le céraste dans les citernes abandonnées. De petits himaçons blancs, manges par les Arabes, couvrent presque tous les végétaux, et leur donnent l'aspect d'une floraison générale.

Dans un pays totalement dépourvu de sortes, les oissaux, qui nous charment par leur mélodie, doivent être rares. Ces heureux habitans des airs, accoutumés à chercherstus des dôtses de feuillages un abridontre les rayens du toleil, et un asile pour leur naissants postérité, détentient lour vel de cette contrée aux et inhospitalière, et la prolongent jusqu'aux rians bosquets de la Penta-polis. Les seuls étiseaux carnassiers, l'aigle, le milan, les combeaux et les wautours s'y montrent en troupes nombreudes; planant sur les troupeaux ou ne préssant autoub d'on cadavre rioit. Leurs quants, ou plutôt leurs cris situatives, ajéutent à l'horreunde la solitude. Cépendant, aux premiers jours du principale la solitude. Cépendant, des faisans, des allouettes dissaux voyagents, des quilles, des faisans, des allouettes dissaux voyagents, des quilles, des faisans, des allouettes dissaux voyagents, des quilles, des faisans, des allouettes dissaux voyagents. C'est une

halte de peu de durée, une atmosphère brûlante, qui des sèche bientôt la terre, chasse ces hôtes passagers; et ces amis de l'ombre et de la fratcheur, reprenant laux course rapide, poursuivent leurs migrations périodiques vers des lieux plus favorisés du oiel.

L'homme soul est fait pour tous les climats et pour toutes les températures. Mais la population étant presque toujours en rapport avec la fécondité du pays, on doit s'attendre que la Marmarique ne compte qu'un petit nombre d'habitans.—M. Pacho croit qu'il ne s'élève pas au-delà de 38,000 individus, dent la moitié seule est armée, et dent 4,000 au plus possèdent des chevaux.—Le nombreuse tribu des Aouléé—Aly, divisée en quatra comps eu bednat, et subdivisée en plusieurs petites families, habite exclusivement l'espace compris entre Alexandrie et l'Aludah-et-Soloum. Le plateau de Za'qah est occupé par ces dernière et les Mardbi, que l'on trouve seuls des puis le revers occidental de ce plateau.

C'est à la célèbre tribu des Aculid-Aly que M. Pache a plus particulièrement consacré ses pinceaux; elle mérrite cette préférence par sa bravoure et ses expleits héséditaires. Jadis la terreur des contrées voisines, elle metteit au pillage les villes opulentes de l'Egypte, et sa replicit ensuite dans ses solitudes, riches d'an butia qui ne pouvoit lui être ravi. La politique adroite de Mohamemed-Aly l'a privée de ses chefs les plus audacieux. Aujourd'hui plus paisibles, moins nombreux et plus ressemés dans leurs domaines, les Aculid-Aly vivent sous une capece de gouvernement aristocratique; toutefois la puissance du cheik est précaire et fondée sur l'estime dont it jouit: aucum signe de supériorité ne l'entoure. Sentités sors sont des treupeaux plus nombreux; sa garde, sas proches et ses enfans; la libéralité et la douceur, l'unique

appui de son autorité; il ordonne à ses pairs, et on ne lui obéit que parce qu'on le croit digne de commander.

Les hommes de cette tribu sont d'une taille médioure. mais bien proportionnée; leur figure, basanée, maigre et généralement régulière, porte l'empreinte d'une antique origine et de l'éloignement des mésalliances; la fierté s'v. peint également, et ce type distinctif! donne à leurs traits une énergie toute particulière. Leur costume est le même que celui des autres Arabes du désert Lybique. -Un bonnet de drap rouge ou de-feutre blanc couvre leur tête. Les cheiks l'orpent quelquesois d'un châle, en ayant soin de se coiffer différemment des Osmanlis: des souliers jaunes, un ample caleçon de toile, noué à la ceinture, et le ihram, completent le costume des Aoulad-Atv. Cette dernière partie de l'habillement n'est autre chose qu'une pièce d'étoffe de laine, taillée en parallélegramme alongé. Les hommes la jettent sur leurs épaules. et savent la draper avec une simplicité, une noblesse et un art d'autant plus inimitable qu'il est le fruit de l'habitude et non de la recherche; ils rappellent alors les guerriers des ages héroïques de la Grèce. Les femmes bédonines portent aussi le ihram, mais elles le revêtent différemment; une partie de l'étoffe leur sert de capuchon: le reste est assujetti autour du corps par une ceinture ordinairement en peau.

Ces femmes, dont les longs cheveux tombent flottans sur les épaules, ont les traits réguliers, mais défigurés par des tatouages de khol; et, sans d'énormes anneaux qui leur pendent aux oreilles et souvent au nez, elles ne seroient pas dépourvues d'agrémens. Aux jours d'Hérorodote, les femmes des gidanes qui habitoient la partie occidentale de la Grande-Syrte se faisoient honneur de porter autour de la cheville du pied autant de bandes de

peau turelles avoient eu d'amans. La coquetterie des modernes Libyennes, en se garnissant les bras et les jambes des lourds joyaux dont nous venons de narier. n'a probablement pas en vue d'afficher ainsi le nombre de leurs conquetes : la liberté dont elles jouissent ne témoigne pas contre leurs mœurs; leurs maris, moins ialoux que les autres Orientaux, les laissent sans voiles, comme les Européennes. Il n'est pas rare de les voir causer familièrement, loin de leurs tentes, avec les autres Arabes de la tribu, sans que leurs époux en concoivent aucun ombrage. L'orgueil est sans doute le principal motif de leur confiance dans la vertu de leurs femmes: la bonne opinion qu'ils ont d'eux-mêmes leur fait supposer qu'ils ne peuvent être trahis : cette confiance est aussi sans limites envers leurs filles. Les jeunes gens des différentes familles passent ensemble des journées entières sans que le soupcon s'attache à ces doux entretiens, à ces liaisons contractées presque au sortir du berceau. Le développement précoce de ces filles du désert hate l'époque des mariages : à l'âge de quinze ans. les jeunes Bédouines sont déjà mères.

Mais, malheur à elles, si, trompées par un sentiment qui se joue des convenances sociales, elles venoient à contracter des alliances étrangères au sang de leurs aïeux! La vengeance seroit terrible.

un camp d'Arabes voisin d'un village d'Égypte, avoit des liaisons avec le fils d'un fellah. Aveuglés par une passion mutuelle, les deux amans, sans réfléchir à la barrière insurmontable qui s'opposoit à leur union, profitoient des ombres de la nuit pour se voir furtivement. Une indiscrétion trahit leur amour : épiés, ils furent bientôt surpris. Aussitôt les parens de la jeune

»Bédouine s'emparent du couple infortuné, et , , ce que , l'on ne peut raconter sans horreur, ils plongent indisstinctement le poignard dans le sein des deux victimes ; »ils mutilent leurs corps, et leurs membres palpitans, »confondus par une union atroce, sont jetés dans le »Nil.»

Un tel acte atteste moins encare la férocité que la vanité stupide. Il faut remarquer aussi que cet épouvantable assassinat est le crime d'Arabes qui, ayant quitté le désert, croient rasheter les antiques vertus qu'ils ont abandonnées avec lui en se montrant plus fiers encere de leur origine.

Beyenons à des mœurs moins sauvages, à des scènes qui ne laissent que de douces impressions, aux tableaux de la vie simple et patriarcale du désert. Assistons, avec M. Pacho, aux préparatifs des Arabes de la Marmarique au nommencement des pluies: la scène se passe non loin des collines de l'Akabah el Soughaïer, qui s'avancent dans la mer, où elles forment le cap Kansīs, probablement l'Hermæa extrema de Ptolémée. Après avoir passé ce premier échelon des hauteurs qui s'élèvent progressivement jusqu'aux montagnes de la Pentapole, notre noyageur alla camper, le soir, près d'un torrent formé par les eaux des pluies.

« Les deux rives, dit-il, étoient convertes de camps d'Arabes. La souleur foncée de leurs tentes contrastoit avec le vert pêle d'une végétation naissante. La nature commençoit à sortir de l'état de langueur auquel elle est réduite dans ces cantons pendant neuf mois de l'année. Les pluies pénétroient dans les crevasses de la terres andurcie par les rayons brôlans du soleil d'Afrique, Ces pluies bienfaisantes étoient attendues avec impatience, et leur arrivée étoit célébrée avec des transponts de joie par ces Arabes errans dans une contrée où ne coule aucune rivière, où ne jaillit aucun roisseau.

Qu'il est intéressant le spectable qu'offrent ces habitans à cette heureuse, époque de l'année! Toutes les
familles, dispersées sur la lisière de terre qui s'étend depuis Alexandrie jusqu'au golfe de Bomba, se mettent
alors en mouvement. On se demande quels sont les lieux
les premiers favorisés par la Providence: tel endroit
est-il désigné, on s'empresse de s'y rendre; chameaux et
jemens sont indistinctement employés à la charrue; la
terre est bientôt silionnée, et reçoit le grain qui doit;
avec le lait, composer la principale subsistance de ces
peuples.

« Les eaux du torrent avoient attiré ce grand nombre d'Arabes que nous trouvames sur ces bords. Ici, l'on préparoit les instrumens aratoires; plus loin, on mesuroit le grain qu'on alloit ensemencer, et ces apprêts se faisoient, avec une vivacité et une joie extraordinaires, chèz des hommes naturellement graves et silencieux! »

Un peu de verdure naissante, une nappe d'eau roulant dans un canton aride, ce qui n'attire pas nos regards, tant la Providence a été libérale envers neus, excite les transports de ces hommes d'Afrique! C'étoit un
heureux moment pour arriver au milieu d'eux : rien ne
dispose à la bienveillance comme le bonheur, même chez
les peuples les plus sauvages. Beaumarchais l'a dit fort
spirituellement à Paris, et M. Paoho en a fait l'épreuve
dans la Marmarique: En arrivant avec la verdure, il fut
requ à bras ouverts; il affirma qu'il alloit à Derne pour
des affaires de commerce : on fit semblant de le croire;
grace à la pluie, son titre de préctien ne produisit aucun
effet facheux. Le cheith du timp voulut même célébrer

son arrivée par un repas spiendide, où l'on servit un mouton tout entier auxidisvives. Avant le diner, la comversation, nonté, sur l'a politique. On parla du Béral Mohammed-Aly et de ses projets. Ibrilim, o'étoit le nom du chaikh, faisbit la destus des observations jui-dicieuses; il paroissoit fort aux courant des evémenteus qui se passoient en Egypte, et raisonnoit tellement bien des suites qu'elles pouvoient avoir; que M. Pache remarqua que les idées de ces hommes gagnent en justesse ce que l'éducation et la manière de vivre leur font perdre en attendué. Gependant des objets plus intéressans que les discours du cheikh attiroient l'attention de nome voyageur. Laissons-le parler lui-même :

Tandis que les femmes plus agées faisoient les préparatifs du repas hospitalier et qu'elles étendoient les tapis dans la tente, les jeunes filles, après avoir relevé les plis endoyans de leur drapeuse, se dispersèrent dans les environs pour recueillir des herbes sèches et des broussailles, seul combustible dans un pays dépourvé d'arbres. Je suivois les mouvemens rapides de leur taille svelte, la gaucherie pleine de grace de leur demarche; ou plutôt de leur course; j'écoutois avec plaisir leurs chants, dont les fortes intonations contrastoient avec des voix virginales.

» Seion l'usage, une d'entre elles récitoit toute la chanson; ses compagnes ne répétolent que le refrain; et, tandis que celle-ci racocitoit, sur un air simple et peu varié, l'amour infortune d'un jeune guerrier pour Fus-méh, la plus belle des flours du désert, mais appartenant à une tribu énuemie : taildis qu'elle représentoit l'amant solitaire dans su temte, destant insénsible à la vengeance; infidèle à la loi du sang; ut lassant sa june et creét salls

soins dans la vallée, les autres interrompolent de temps en temps on récit en répétant toutes ensemble : His Alem! d'amour! Les chants aveient ceste; et la puit avoit succédé au riant tableau qui s'étoit offert à mes yeux. La simplicité, je dirai même le bonhour de la vie arabe, ne m'avoient jamais autant freppé; j'étois absorbé dans une foule d'idées. La voix d'Ibruhtes vint enfin, me distraire de mes réflexions, et le Bismillab nous invita à commencer le repas. Tous les notables du capap assistoient à ce festin; et, pendant qu'à la lucur des feux le chelle en faisois gravement les honneurs, les jeunes filles, drapées comme des carlatides, nous off froient le grand vanc de lait dans lequel nous buvions tous à la nonde,

Nul peuple n'est plus stationnaire que l'Arabe du désert; se qu'il montre de civilisation, il le tient de ses aneetres; il n'a pas fait un pas en avant. Si on lui de mande l'origine de tel usage, la cause de telle dénomipation, il répond avec bonhomie : Cete se fait ainsi. cela s'appelle cinsi depuis long-temps : il patolt même étonné de ces questions, comme si ce qu'il tient de ses gieux ne devest pes randre sout examen superflu. Ses vices, ses vertus lui viennent d'un autre age; il les les met comme un dépôt à sa postérité. Comme ses pères, il est hospitalier et vindicatif; comme éax, il conserve des traditions défigurées des promiers ages. Il croit en Jui; et sa vanité est si franche, qu'il se met hors de toute comparaison avec l'atranger. Toutefois, sa superstitleuse erédialité égale son organil; il est sous le jour de l'influence des talismans et du pouvoir des sortiléges; il à pleine foi dans la vertu des premiers pour combattre les neenads : femmes, enfans, viellards, jeunes guerriers, Hemmies dans la force de l'age, se couvrent de talismans; on en voit à l'entrée des tentes, au cou des chameaux et des jumens. Le Bédouin en demande à tout
étranger auquel il donne l'hospitalité; le chrétien même,
en sa qualité de sorcier, n'est point à l'abri de ses sollieitations, et, plus d'une fois, M. Pacho fut obligé de
barbouiller des lambeaux de papier que ses hôtes recevoient avec respect et reconnoissance, tout en protestestant contre le pouvoir surnaturel qu'ils lui supposoient.

Les principales richesses des Avulad-Aly consistent en troupeaux; les cheiks, et, parmi les simples Bédouins, les plus aisés seulement possèdent des jumens. Des ânes très-petits, grêles de formes, mais habitués à une sobriété qui approche de celle du chameau, servent à transporter les effets d'un camp à l'autre; les plus pauvres parmi ces Bédouins les emploient à de longs voyages dès qu'on a passé la vallée de Mariout; il est rare de voir des vaches ou des bœufs. Quant aux moutons de la Marmarique, ils ont la queue moins trainante, la laine moins touffue, et le corps moins volumineux que ceux d'Egypte, mais ils sont plus forts que ceux de Barbarie.

• Dès que la terre a été sillonnée, dit M. Pacho, et que le grain lui a été confié, toutes les occupations de ces pasteurs se bornent à garder leurs troupeaux et à veiller à la sûreté de la famille. Quelques-uns font des voyages en Egypte à Syouah ef à Derne. Ils portent à Alexandrie et à Damanhour la laine de leurs troupeaux, en rapportent des Ihram, des toiles, des armes et de la poudre, et prennent à Syouah et à Audjelah des dattes qu'ils échangent contre du beurre et des bestiaux.

La sobriété est en général une des vertus de l'Arabe du dés ert, et même de la plupart des peuples de l'Orient. La nourriture des Aoulad-Aly est substantielle et frugale. Des dattes sèches, du laitage et de la farine d'orge et de blé la composent. Aux jours de fête et aux jours de l'hospitalité, la viande de mouton figure sur leurs tables à côté de quelques plantes potagères, le tout assaisonné de piment en poudre: leurs repas sont courts et silencieux. Les mets sont plutôt dévorés que savourés; ils suivent à la lettre la maxime favorite d'Harpagon, ils mangent pour vivre et ne vivent pas pour manger.

La pauvreté de ces nomades est un garant de leur moralité, il est rare qu'ils aient plus d'une femme, et ne
connoissent pas ces scandaleux divorces que le voluptueux musulman des villes se plaît à renouveler si souvent. Dans les déserts comme dans les villages, les filles
sont vendues à leurs époux moyennant une somme d'argent plus ou moins forte, selon le degré de leur beauté;
ici même elles sont plus communément échangées contre
des troupeaux; il est rare que la plus jolie de ces Bédouines soit évaluée au-delà de deux chameaux.

Etranger aux douceurs de la vie civilisée, au luxe de l'Orient, aux besoins, au bien etre des habitans des villes, content de sa destinée, ignorant les privations, parce qu'il n'a pas d'autres désirs que ceux qu'il peut satisfaire, l'Aculad - Aly dédaigne l'agriculture régulière et le jardinage, il se borne à faire naître les étréales et l'orge indispensable à sa nourriture, et sillonne la terre à l'aide d'une petite charrue de roseaux dépourvue de fer; trois mois lui suffisent pour semer et récolter. Pressé de partir, il coupe le chaume aux deux tiers, et dépouille le grain sur la place même qui l'a vé mûrir. Il croiroit déroger à sa noblesse et compromettre son orgueilleuse indépendance, s'il se fixoit sur la terre la plus fertile pour la féconder encore par ses travaux. Ce seroit imiter les mœurs du Follah qu'il méprise, ce seroit quitter la

vie errante qu'il aime, pour la vie sédentaire qu'il redoute. A peine a-t-il méissonné qu'il lève sa tente, et se met en marche evec sa femme et ses jeunes enfans placés sur des chameaux, et ses troupeaux, gardés par des chiens vigilans, disposés sur les flancs de la caravane. Il vient de quitter son samp, il s'est éloigné de quelques milles, et déjà « la terre foulée et les traces du foyer domestique » indiquent à peine la place des tentes. Les vents ou la » phaie feront bientôt disparoître ces faibles indices d'ha-

» bitations humaines rendues à la solitude, jusqu'à ce » que le hesard y amène de nouvelles familles. »

Mais le trait distinctif de toutes les peuplades arabes disséminées dans le désett, soit guerrières ou pastorales, sédentaires ou vàgabondes, c'est cette pensée réligieuse, profonde et fanatique, qui se lie à toutes leurs actions, à toutes leurs entreprises, qui les exalte dans le succès qui combat leur antique bienveillance pour l'étranger, et élève une barrière insurmontable entre eux et la civilisation. C'est un fait depuis long-temps connu, M. Pacho le confirme par un nouveau témoignage : « Souvent, ditil, nous faisions route, un ou plusieurs jours de suite, avec des Arabes de la contrée qui alloient à la recherche d'une nouvelle demeure; je saisissois ces occasions avec empressement, je descendois alors de mon dromadaire, je défendois à mes domestiques de me suivre : et, me confondant avec ces Arabes, nous devancions nos chameaux, pesamment chargés Je cherchois à obtenir leur confiance par ma franchise et mes prévénances. Bien des fois j'ai atteint mon but; et ces homines simples, oubliant alors ma religion et mes projets, me racontoient les affaires de leurs tribus, me parloient de leurs récoltes et de leurs troupeaux; mais, le soir, lorsque nous nous arrêtions, la prière les rappeloit à leurs principes et à eux-mêmes. Ils posoient

leur samp loin idu miani. Nous aviens vadu cosemble pendant le jour, nous átions séparés pendant la muit ensire dans leur irrédexion et leur épanchement, j'étais dexenuquelque moment pastour et nomade comme eux, joredevenois à leurs youx chrétien, et européen sous mateute. »

Toutefois, de cette fatale crovance qui les retient dans la barbaris, qui les livré aux horreurs du fillatione, qui éteint leur intelligence, sort au moins quelque bien; c'est une résignation profonde aux décrets de Dieu, une soumission parfaite à la destinée, qui prend quelquefois un caractère sublime dans les dangers et les grandes souffrances; résignațion plus touchante dans les solitudes que dans les villes, et qui imprime chez les Bédouins aux pratiques extérieures du culte une majesté qu'on ne lui soupconne pas au miljeu des cités. Placons-nous dans l'intérieur du désert à l'heure de la prière du moghreh, alors que le soleil a disparu, que le sol brûtant de ces eantrées est rafraichi par l'arrivée du soir, et que l'horizon, coloré d'un rideau de pourpre, se dégrade en teintes les plus donces. A cette heure enchantée dans tous les climats, plus délicieuse encore sur cette terre d'Afrique, parce qu'elle y rend la vie et l'activité. à tout ce qui respire, et l'espérance au cœur de l'homme, contemples l'Arabe revetu d'une draperie Lanche et ondoyante, levant les yeux et les mains au ciel; puis, s'écriant d'une voix pénétrée, mais calme: Dieu est grand! Dieu est miséricordieum! Voyez-le se prosterner ensuite devant l'être invisible qu'il implore, et humilier centre la terre son front sillonné par les privations, et minarquez imprimée sur

ses traits la confiance profonde dans la divinité, sentiment si naturel dans ces affreuses solitudes où l'homme ne paroît qu'un grain de sable ajouté aux mers de sables qui l'entourent.—A l'aspect d'un pareil tableau, les gestes et les paroles du musulman s'ennoblissent à vos yeux de toute la pensée religieuse qui les inspire, et vous accordez un respect involontaire à des actes de foi qui n'ont d'autre témoin que le Dieu tout-puissant, et d'autre théâtre que l'immensité du désert.

Entraîné par le charme des descriptions, nous avons trop négligita partie savante du voyage de M. Pacho, nous nous en occuperons dans un second article.

L. R.

Nouvelles recherches sur le cours du Bourampoutre.

Nous avions publié dans le n° de juin 1826 quelques détails sur le cours supérieur du Bourampoutre, que l'on croyoit alors sorti du Brahma-Khound. Cette conjecture ne s'est pas vérifiée. Il est maintenant certain que le Khound n'est pas la source de cette rivière qui vient du sud-est, et coule entre les premières chaînes des montagnes. Au-delà, sa marche n'a pas encore été déterminée. C'est ce qui résulte d'une reconnoissance, faite par le capitaine Bedford, du corps des ingénieurs géographes. La relation qui contient ces renseignemens est intéressante sous plusieurs rapports. Nos allons en présenter les principaux résultats.

La direction du Bourampoutre dans l'Assam était ignorée jusque dans ces derniers temps, et le tracé de son cours supérieur est encore une nouveauté. C'est pour la première fois que le Brahma-Khound est visité par un Européen, et cette reconnoissance établit comme un fait que le Bourampoutre n'en sort pas; on voit même qu'il ne faut pas chercher sa source dans le système de montarnes où le Khound est placé. Il paroît qu'il vient de plus loin; on ne peut affirmer, au reste, que le Brahma-Khound, dont il est question, soit le véritable Khound des Hindous. La légende, en décrivant cet endroit, donne un détail très-cireanstancié de différens rochère et de plusieurs montagnes qu'elle place dans les environs, et dont le récit de notre voyageur ne fait aucune mention. Nous aurions cru trouver ici quelques niches de la déesse Kamakhya, comme celles qu'elle a dans d'autres parties de l'Assam, dont elle est la divinité tutélaire. Il est certain que les habitans considèrent le Brahma-Khound. dont il s'agit ici, comme le Khound sacré; mais l'Assam ayant cessé depuis plusieurs siècles d'être hindoue, les croyances et les pratiques de cette religion sont totalement oubliées.

Ce voyage a eu pour point de départ Kondil-Mokh, et s'est prolongé le long du bras principal du Bourampoutre. Les 3 et 4 mars 1826, après avoir traversé les ruisseaux de Belidjan, Now-Dibing et Tenga-Pani, la rivière se montra coulant à l'est de Sadiya, ce qui déjà étoit une découverte, puisqu'aucune de nos cartes ne l'indique dans cette partie. Quoique très-large et très-profonde en quelques endroits, elle est généralement coupée de rochers, et séparée en différens canaux par des îles plus ou moins étendues. Des chutes nombreuses et rapides interrompent souvent son cours; ses eaux, extrêmement claires, deviennent bourbeuses à la suite des pluies qui sont très-fréquentes pendant le mois de mars. Après chaque averse, elles augmentent considérablement, et roulent avec une impétuosité qui rend la navigation difficile. Péndant le

rogago qui nous mesupa, platicus assets souldranti of quelques bonnes supant noyés. On avoit chaque jour les plus grande dangers à convir.

La so, où changes de direction; on remonta le Sokass, branche qui se détache de la sine droite du Routant-poutre, et qui, comme se dernier, est rempli de rochers et d'ilots. On ne remarquoit aueun mouvement sur ses biords; et, bien que la rivage fât couvert de forêts, la solitude n'en étoit intercompine de temps en temps que par la fuite de quelques quadrapèdes ou de quelques oiseaux extrêmement rares.

La Sokato forme, avec le Bourampeutre, une le trèsétendue, couverte d'une forêt impénétrable, mais sur
laquelle se trouve cependant un village assez grand, appelé. Chets, et habité par des Mismiss, plus pacifiques
que la tribu des montagnes qui porte le même nom. Leurs
armes sont l'arc, les fèches et la lance. Ils portoient des
sacs de voyage couverts en écorce de sauss, meseunblant à du crin de cheval. Ils ne paroissent pas délicats
sur leur nourriture, qui consiste principalement dans une
espèce de scarabée très-comman sur les hords de la riwière, et qui, se cachant sous les rochers pendant le
jour, prend son vol vers le soir; il a une odeur forte et
désagréable. Les Mismiss jettent la tête, et mangent le
corps avec des légumes.

Après un pépible voyage de dix-huit jours, pendant lesquels on eut à passer au moins quarante chutes, on reprit, le a8 mars, l'examen du Bor-Lohit ou Bourant poutre. A partir du point où commence le Sokato, audessus d'une rapide, que les habitans déclarèrent ne pouvoir être remontée, la rivière n'a plus qu'une seule branche, et se dirige au nord, au milieu de la première chaîne de collines. Le courant est rapide et considérable,

et toujours obstrué par de nombreux réchers de cinquante à cent pieds de hauteur, qui parvissent évidemment avoir roule des montagnes voisines. Les rivages sont couveits de ferêts où l'on remarque le butea-frondose. Cet arbre, vers les régions supérieures du Bourampoutre, atteint de zinquante à solxanté piedr, et ses grappes de fleurs rouges contrastent agréablement avec les corolles blanches et parfumées du kolie rampant. La rive gauche est couverte de bloca de granites épars, et posés sur du feldspeth ett partie décomposé. On dit qu'au-delà des montegnes, la sivière n'a plus de chutes, et ru'elle coule doucoment sur une pente légèrement inclinée. On dit aussi qu'à partir de la première chaine elle vient du côté du sud-est, longeant des collines basses derrière lesquelles des hauteurs plus considérables s'élèvent en amphithéatre. On apercoit dans le lointain des sommets couverts de neige.

Après avoir fait d'abord quelques tentatives inutiles pour se frayer un passage à la source prétendue de la rivière, le Deo-Pani ou Brahma-Khound (eau divine, au puits de Brahma), et avoir essayé vainement à se rendre aux villages dont on apercevoit la fumée, on parvint enfin à communiquer avec les Mismiss de Dilli, village à une journée de la rive gauche, et avec le Gaum ou Tikla, chef du village de Brahma-Kound, avec qui on alla, le 4 avril, visiter le réservoir. Il est situé sur la rive gauche de la rivière, et formé d'un côté par un rocher parallèle au Bourampoutre. Deux ou trois petits torrens, descendant des collines, s'y jettent immédiatement. Vu d'une certaine distance, le rocher offre l'aspect d'une ruine gothique; une crevasse découpée en forme de fenêtre sculptée, qui se rencontre au milieu de sa hauteur, ajoute encore à l'illusion. Au pied du rocher est un banc de pierres. A michemin de la montée couverte de broussailles, se trouveune autre espèce de banc et une niche pratiquée dans une fente; c'est là que les dévots présentent leurs offrandes. Au-dessus on atteint une plate-forme, d'où l'on découvre tout le *Khound*, la rivière et les hauteurs des environs. Il est impossible de parvenir jusqu'au sommet qui affecte les formes bizarres d'aiguilles et de créneaux gothiques. On l'appelle le *Deo-Bari*, ou séjour de la Divinité.

De ce point, la descente conduit dans une espèce de vallée, au fond de laquelle est la Kund, long d'environ 70 pieds et large de 30: il est encore connu aus le nom de Porbot-Kather, parce que, dit la légende, Parassourama (1) y ouvrit avec sa hache (kat'her) un passage à la rivière à travers les collines. Les offrandes sont nombreuses et variées. Quelques-unes d'entre elles, telles que des volailles et des vaches, semblent en opposition directe avec les préjugés et les répugnances des Hindous. Au reste, comme on sait que tout ce que mangent les prêtres passe pour être agréable à la Divinité, et que les Mismiss, ici, se nourrissent fort bien de ces sortes de viandes, ces offrandes n'ont rien d'extraordinaire: il paroît, toutefois, que ceux qui viennent visiter le Kund ne sont ni en grand nombre ni opulens.

Le village de Dilli se compose d'une douzaine de maisons bâties sur des petits plateaux de 30 à 40 pieds de long. Les parties inférieures de l'édifice sont occupées par les troupeaux. Les Mismiss se nourrissent de leur chair, ainsi que de maïs, de marwa et d'ignames; ils mangent aussi les scarabées dont nous avons parlé, et les font rôtir après les avoir écrasés entre deux pierres;

<sup>(1)</sup> C'est le nom de Wishou dans sa huitième incarnation.

ils cultivent la moutarde, le poivre, le coton et le tabac; mais ils ne paroissent pas avoir de plantations de riz. On fait une liqueur alcoolique avec le marwa, Les femmes, qu'on ne renferme pas, ont des traits agréables et une taille avantageuse; elles portent le même costume ome les Assamoises : les hommes, en général bien tournés, montrent des formes athlétiques et un assez beau teint. Le pays est assez peuplé et parseme de nombreux villages: vingt d'entre eux reconnoissent l'autorité du Dilli-Gaum. Le Tikla de Brahma-Kound, que rencontrèrent nos voyageurs, est le plus jeune de trois frères qui partagent également les offrandes des dévots. Les chefs, comme les habitans, ne témoignèrent aucune crainte, et se montrèrent disposés à traiter les voyageurs de leur mieux; mais le manque de provisions ne permit pas de s'arrêter long-temps en cet endroit, et nécessita le retour à Sadiya. Les pluies et les brouillards qui régnèrent pendant presque toute cette excursion s'opposèrent aux observations indispensables pour déterminer la position des lieux visités. La seule reconnue est le point de départ de la Sekato, qui se trouve par les 27°51' 21". Le thermomètre, pendant le voyage, varia de 57 à 65 degrés de Fahrenheit (environ 11 à 15° de Réaumur); mais on peut attribuer cette température aux pluies continuelles accompagnées de vents d'est et nord-est venus des montagnes couvertes de neige, Quand le soleil se montroit, la chaleur étoit très-forte, et; le 30 mars, à midi, le thermomètre, sous la tente, étoit à 102° (31° de Réaumur).

Nous apprenons qu'un voyage a été fait récémment à l'est de Sadiya, par le lieutenant Wilcox qui a remonté la branche qui porte le nom de *Thenga-Pani* bu *Thenga-Nadi*. Après avoir passé la Mora-Tenga, Marbar, et Disayi, la rivière p'avoit plus que vings quaire di trepte pieda de largeur; et les troncs d'arbresiqui du trad versent, en rendent la navigation impossible. Ainsi que touissi les rivières à l'est de Sadiya, celle-ci, a de nombreuses chutes et la rapidité empéche qu'elle ne frant chisse ses bords, quoiqu'ils ne soient pas fort élevés. Toup le terrain qu'elle parquirt est très fertills, quoique mat peuplé, et mai cultivé. Il; y n' si peu d'habitane que les chefs, sinhio sont obligés de mettre cun incipes la mathie la charrue.

L'exploration de la Tenga-Nedi n'a point neis sur la voie de l'origine du Bourampoutre. Si l'on s'en tempoite à de nouvelles conjectures, dont nous ne commissons que les bases, mais qui paroissent fondées sun des indications verbales, la rivière, dès sa source, se divisereit en deluicourans; l'un se portantau nord, sous le nom de Talou be: l'autre à l'est, spus pelui de Tulouding. La première est la moins considérable, at ses caux sont bourbouses q ses rives sont peuplées. Des villages asses nombreux sont situés sur les deux rives de la Talouding, qui prend naissance dans une montagne du Kana-Deba. Du côté opposé de la même montagne, sort l'Iraquadi, Elles se rendoniment en dediche des frontières du Lama, une journée au delle de Side | qui est à huit journées de Taïn. Tain est le troisième village sur la route du pays des Mismiss, à celui du Lema. Cette route, au reste, est impraticable pour les bagages! A Tain, la rivière est traversée par un pont de roseaux suspendu. Bameya, septième station sur cette route, est une montagne tellement escarpée, qu'on ne peut la gravir en ligne droite uu'au moyen de cordes.

Les sources des autres branches principales du Echit ou Bourampoutre, aussi bien que celles du Bor-Dehing, ne sont point engore connucs. Il n'a rient été publié sur la dernière. dispartif qué des sources de la Dihong me sonti pas tube éloigizées du pays lier Lamb, puisque les Mismissisétablisses les bords de cette rivière; sont un commence : actif avec dette contrée:

Le désir de tenir nos lecteurs au courant des progrès: de la géographie nous à déterminé à extraite mes rensein gnemens de la gazette de Calcutta et de l'Asixtic Journal! Ils sont loir de satisfaire complétement la critique ; plus sieurs d'entre enz sont vagues et incomplets ret me permeticut pas encore de se faire une idée précise de bhis-p drographie de cette partie de l'Atsam. Toutefois la certiq tude que le Kheund ne donne pas naissance au Bouram-h poutre, et que son cours se protonge bien au - delà de cel point sont des faits importans, mais les seules découvertés. vérifiées. La partie ultérieure de l'exploration fait désign entreveir que le principal comant sera d'autant plus dif-s ficile à déterminer, qu'il parett que, des son origine, outtet rivière se développe comme un réseau sur une dontrée dent les différens plateaux varient beaucoup entre entre muis dont chacun d'eux, pris isolément, ne paroit pas prée senter un monvement très considérable; ceci nous parote expliquer cette multitude de branches ou canadax que le Bourampoutre dessine de temps en temps, et l'intérmittance de leur rémainn dans le même lit. L. R. 100 in

H.

no han built is it.

melanges historiques et geographiques."

Anciens monumens du Cuttack ou Orissa.

Ce pays possède des monumens anciens assez remarquables. An dessus des balliers de Khurda, auprès de

Balwanta, à 16 milles de Cuttack, s'élève une tour massive parmi les ruines de pagodes jadis consacrées à Mahadeo. On voit d'autres restes de pagodes sur l'emplacement de l'ancienne ville de Bhobaneser: 40 à 50 tours en granite rougeatre, et ayant la forme de bocaux, y sont encore debout; leur hauteur varie de 50 à 180 pieds; l'extérieur est décoré de sculptures. La plus haute de ces tours domine la grande pagode qui occupe une aire carrée dent un des côtés a 600 pieds de long. Cette pagode qui fut achevée, dit-on au septième siècle de notre ère, passe pour le monument d'architecture le plus curieux de tout le pays; elle est depuis long-temps déserte; mais les pélérins du Bengale, en se rendant à Jagannath, visttent ordinairement la pagode de Ling-Raj à Bhobaneser. A 5 milles de là, auprès du village de Jagmara, il v a des collines de grès avec un grand nombre d'excavations, dont quelques-unes ont des formes singulières; la roche la plus élevée porte une pagode moderne consaorée à Parasnath. Non loin de là on rencontre le nour. ou palais du rajah Lalat-Indra-Kesari, dont les chambres sont excavées dans le roc; elles sont maintenant occupées par des byragis et d'autres religieux mendians.

La fameuse pagode de Jagannath, achevée au douzième siècle, ressemble à celle de Bhobaneser. Cette pagode s'élève sur une terrasse à laquelle on monte par un
grand escalier: deux lions de grandeur colossale sont
placés à l'entrée; par le principal temple, on arrive au
sanctuaire ou à la tour haute de 80 pieds; la plupart des
divinités hindoues ont leurs pagodes auprès de celle-ci.
Hamilton a décrit les fêtes religieuses de cette pagode.
On sait qu'à la fête d'Asnan on fait subir des ablutions à
l'idole de Jagannath, et qu'à la grande fête de RuthJatna on transporte l'idole sur un char de 40 pieds de

haut, et traîné par le peuple à un lieu situé à un quart de lieue de la pagode. Autréfois, des pélérins fanatiques se jetoient sous les roues de l'énorme machine pendant la procession, et se faisoient écraser par dévotion. L'auteur assure que cette espèce de suicide ou d'immolation volontaire est maintenant très rare: 40 à 80 mille pélerins, et même dayantage, assistent aux trois fâtes an nuelles de ce lieu sacré pour les Hiodous.

Il y a dans le voisinage, sur le bord de la mer, un en droit où les veuves se brûlent avec les eadavres de leurs maris dans des fosses remplies de bois: vingt à trente femmes se soumettent, tous les ans, dans le Cuttack,

à cette mort cruelle.

C'est à 18 milles de Djagrenath, auprès du vieux village de Kanarak, qu'on trouve la pagode noire dont la tour est tombée en ruines. Les murs de cette pagode ont 60 pieds de haut et 20 pieds d'épaisseur; en dehors, ils sont richement ornés de sculptures: l'extérieur a la forme d'une pyramide. Le temple a une double enceinte, dont, l'une est plus élevée que l'autre: au lieu de ciment on a fait usage, dans tout l'édifice, de crampons de fer; les portes sont décorées de superbes sculptures, exécutées sur des dalles de chlorite polie.

A Djadjipour, sur les bords du Bytarini, les rajahs avoient autrefois une résidence : on y voit encore beaucoup de restes de pagodes, de colonnes et de sculptures.

L'Orissa doit à ses princes indigènes plusieurs grands ponts, que le peuple appelle improprement ponts mogols ou mahrattes. Le pont d'Athareh à Puri, bâti en pierres ferrugineuses, a 290 pieds de long, et se compose de 18 arches. Les anciens palais des rajahs à Cuttack, Tchoudwar, Djadjipour et Bhobaneser ne sont que des constructions lourdes et massives.

## Manuscrita phienus dans le Népal.

Le g'mars 1825, différens objets furent présentés, de la part de M. Hodgson, à la société asiatique de Calcutta; ils venoient du Népal.

Quatre grands ouvrages imprimés: leur célébrité leur avoit valu une place dans les archives de Souogoumbhou-Nath. Ils ont été obtenus du principal lama, qui remplit les fonctions sacerdotales dans ce lieu.

Un autre grand ouvrage manuscrit, avec un titre enluminé, venus de la même source.

Collection manuscrite de traités à l'usage du peuple, réunis en masses ou volumes par une reliure en bois d'un genre grossier. On les tient de paysans boutias et de moines que la religion et le commerce attirent tous les ans au Népâl. Ces manuscrits sont un peu gâtés et salis, mais généralement très-lisibles.

Collection d'imprimés détachés en bon état (obtenus comme les précédens).

De Collection de manuscrits détachés très-usés et trèssales, mais en général très-lisibles (obtenus idem).

Collection fort propre de manuscrits en trois volumes reliés en toile de couleur, et contenant des figures curieuses (obtenus d'un ghelong ou moine fort intelligent).

Un grand traité imprimé en bon état (obtenu du Iama de Souogoumbhou Nath).

Le Mouny-Pouti, ou Traité sur le cylindre à prières, pris à un des six grands cylindres verticaux fixés au côté occidental du temple de Kasa-Tchit, dans la vallée du Népâl, imprimé en encre rouge et très-bien conservé.

Une collection considérable de djuntras ou tavizès, tous imprimés et en bon état (obtenus du lama de Souogoumbhou-Nath).

Petits et remarquables tableaux du Meuha-Kala dans diverses attitudes, avec et sans Sakty.

Emblemes et prières adressées à l'ange de la mort en cas de maladie, oblenues du lama de Souogoumbhou après qu'il en eut fait usage dans la maladie de son enfant.

Petit tableau curreux représentant le lama avec un Sakty très - décoloré ; mais les traits se distinguent encore.

Deux grands thanga ou tableaux représentant les principaux lama, comme Boudhas, les Pendj-Boudh, ou cinq Boudhs célestes de Bhoté (et du Népal); quelques divinités subordonnées, notamment Maha-Kala et d'autres personnages, ainsi que des tableaux de diverses choses, tous morceaux fort intéressans, avec des explications relatives au bouddhisme du Bhoté; quelques thangheus très-usés et salis, mais ils paroissent lisibles.

Collection de djantras ou charmes faits à la manière du Bhote, pour porter au cou et pendre à la ceinture.

Une demi-douzaine de modèles en argile de tchit ou témples bouddhiques du premier ordre, qui a quelque chese de particulier.

Un tambour pour les cérémonies religieuses.

Ustensiles religieux du Bhoté, un dhap-dany et un

Une image grossière en bois d'une femme très-célèbre dans le Bhoté.

Un échantillon de toile de lin.

- Un petit thangha destiné probablement aux opérations astrologiques.

Six cornes de tchirou où antilopes de l'Himalaya. Drogue médicinale très-efficace du Bhoté. On voit, par cette liste, que l'on a déjà recueilli un assez grand nombre de livres bouthéa. Le docteur Carey s'occupe de la rédaction d'une grammaire de cette langue, d'après les matériaux laissés par le missionnaire catholique allémand P. Schræder: on pense donc qu'il ne sera pas difficile de connoître leur contenu.

On a vu dans la liste comment M. Hodgson s'étoit procuré ces ouvrages: il est sans doute surprenant qu'une littérature quelconque soit si commune dans un pays tel que le Bhoté, et il est remarquable qu'elle soit si répandue. On voit en effet des livres chez des gens couverts d'ordures et dépourvus de toute espèce d'objet de luxe, que l'on se procure ordinairement avant de songer aux livres. L'imprimerie est évidemment la cause qui rend les livres si communs; mais il est également bien digne de remarque que l'impression soit si généralement en usage parmi les Bhoutéa. On se sert de blocs de bois qui sont quelquefois grayés avec beaucoup de délicatesse; est art a sans doute été apporté de la Chine.

On dit que l'écriture des Bhoutes offre fréquemment des exemples de caractères tracés avec une promptitude qui n'exclut pas la grâce.

Quoique la langue usuelle du Bhouté puisse être considérée comme radicalement différente du sanskrit, on dit que la langue sacrée et les lettres ont beaucoup d'affinité avec celles de l'Inde; car M. Hodgson ayant placé l'alphabet sanskrit devant un lama, celui i y reconnut à l'instant la souche de son idiome; et, continuant à comparer les deux alphabets ensemble, les différences qu'il trouva entre eux lui parurent insignifiantes.

| etite pomme    |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| dóuce.         | Nas yan Karini<br>mo                                                                   |
| omme rouge     | Sersing.                                                                               |
| sauväge.       | Chiok nas. "                                                                           |
| lanche, dito.  | Mendokh nas.                                                                           |
| Kassora blanc. | Blé sarrasin.                                                                          |
| bricot.        | Luzerne.                                                                               |
| lelôn.         | Prango.                                                                                |
| omme.          | Safran.                                                                                |
|                | omme rouge<br>sauvage.<br>lånche, <i>dito</i> .<br>Kassora blanc.<br>bricot.<br>lefon. |

Marche aux femmes dans l'Inde.

· Quelques - uns .des peuples, voisins ; de l'Angleterre croient qu'il existe un marche aux femmes dans oc mays, prenant un acte isolé d'un écart vulgaire pour un usage, et fondant sur un tel exemple le reproche de harbarie qu'ils adressent aux habitans de ce royaume. Mait un marché régulier, pour cette sorte de marchandise est une chose absolument différente; quoiqu'elle panoisse : très-singulière, elle n'est pas moins réelle; le récit; suivant fera voir que les mariages sont du nombre des affaires qui se traitent au méla, ou foires de campagne de l'Hindoustan. L'année commence en mithila (tirhet) en acharh (juin-juillet). Si le soleil ou la lune se trouvent alors dans une constellation considérée comme favorable aux mariages, la lune, est nommée, soudha ou nure. Alors les gens qui désirent se, marier, au marier leurs enfans, se réunissent au village de Seural; d'autres profitent de cesrassemblemens pour faire leurs affaires et pour se divertir : on y voit aussi des marchands de dragées et de betel, des bateleurs, des danseurs, des chanteurs et tous les personnages qui ont coutume de fréquenter ces réunions, de sorte que l'on y voit quelquefois plus de 50,000 ames. La foire dure un mois.

Tous les contrats de mariage et les arrangemens qui les concernent sont dirigés par les Bhats que l'on nomme Pandjeyara; ce sont des généalogistes et des astrologues de profession; ils fixent le montant du douaire, le jour et l'heure du mariage, et toutes les autres clauses relatives à la circonstance. Les parties intéressées continuent à demeurer sur le lieu jusqu'à ce que le mariage se fasse. Alors le futur rend visite à la future; n'importe son rang, le cérémonial est le même, il n'est accompagné que d'un seul domestique, que l'on appelle un kawassa; il est vêtu d'un dhoti et coiffé d'un turban blanc; il porte une pièce de toile su dopetta. Son domestique est chargé d'un pot à can et d'une soucoupe de betel; le futur prend aussi avec bui un peu de vermillon et de noix d'arec.

Il part assez tot de chez lui pour arriver chez sa future irois heures avant la nuit; après avoir fait conneître sa venue, il jette sur sa tête la pièce de toile, entre d'un pas ferme dans la rue où demeure sa belle; mais it ne marche que ventre à terre comme une fourmi, ét remue sès piede si doucement que leur mouvement n'est pas sensible. Si par hasard il a l'air pressé, les personnes présentes le tournent en ridicule pour sa manvaise éducation; on mesure son degré de politesse d'après lu l'empeche de voir devant lui font que souvent li tombe à terre.

Dans la maison de la feture en dresse un dutel carré en terres bute peint et on l'orne de chosés d'un bon au-

gure; le futur s'y asseoit. Des musiciens de la classe la plus basse chantent alors en vers, plus sonores qu'harmonieux, les familles et les mérites des deux époux. Le négociateur du mariage, qui remplit les fonctions de père de la femme, fait quelques invocations, puis la donne à son époux; les hommes se retirent, et les femmes terminent la cérémonie qui finit par brûler de la résine ou de la poix.

Le lendemain les amis de chaque côté se réunissent, puis font visite au nouveau marié, devant lequel ils brûlent de la résine qu'ils agitent; on distribue du betel, et les femmes répètent des chansons qui décrivent les noces de Hara et de Gauri. L'époux reste chez sa femme sept, neuf, vingt-un, ou vingt-deux jours; ensuite il retourne chez lui à pied, sa femme le suit dans une litière.

(Calcutta Government Gazette.)

#### Culture des végétame étrangées à Ceylan.

Sir H. Giffard, membre de la société littéraire et agricole de Ceylan, a parcouru, en 1826, les cantons du sud-ouest de cette île; il y a observé avec plaisir que la culture du tarô y est généralement adoptée. Le terrain de cette contrée convient beaucoup à cette plante, et la facilité avec laquelle sa raçine est convertie en une substance nourrissante, l'a rendue précieuse à un peuple naturellement ennemi d'un travail pénible ou compliqué.

Ces mêmes qualités font espèrer que les indigenes accueilleront avec autant d'empressement la pomme de terre, qui a été cultivée avec succès dans le jardin de la société au fort Mac-Donald. Les habitans d'Onva ont déjà demandé de la graine de cette plante, et sa cultiffé sera probablement adoptée dans toutes les provinces de

l'intérieur, à moins qu'elle ne soit interrompue par des

sofigur est la cli Le rocouyer (Bixaorellana), appelé par les Chingulais Kala-gaha, qui est cultivé comme un arbrisseau d'ornement autour de Colombo, se trouve fréquemment dans les dengle ou broussailles du sud; les graines qui tombent à terre, levent aisement, ce qui prouve que le terrain lui est favorable, et qu'on pourrait en récolter une quantité considérable.

On sait que les graines et les capsules de cette plante, macérées dans l'eau, donnent une fécule qui, séchée et formée en gâteaux, est l'annoto ou le rocou du commerce, substance colorante recherchée. On en a préparé à Ceylan une petite quantité qui, envoyée en Angleterre, y a été trouvée de très-bonne qualité.

La plante qui donne l'indigo est très-abondante dans les environs de Matoura, où elle couvre plusieurs collines basses. Les Chingulais la nomment awareu ou nil awareu. On n'a que la peine de la cueillir, sans doute on en pourra tirer un parti avantageux.

# Idolatrie et prejuges superstitieux des Hindous.

Aucun d'eux, dit un missionnaire anglois, ne cherche Dieu; mais tous ne sont pas également dévots envers les idoles: plusieurs voient les ruses, l'avarice et l'orgueil des Bramines, et en sont dégoûtés; quelques-uns reconnoissent la folie de leur religion, et témoignent peu de respect pour leur culte; mais tous sont également empressés à gagner de l'argent : les roupies et les cauris sont les sujets constans de leur conversation.

Dans quelques endroits le peuple est plongé dans l'aveuglement et l'ignorance, dans d'autres il est infatué par la superstition et l'orgueil. Dans les villes de commerce, beaucoup d'habitans savent lire et écrire; en général on y trouve des homnies plus éclairés et plus dispesés à écouter. Dans les villages pen de gens savent lire, et le plus grand nombre ne connoît que la manière de cultiver la terre, et he s'entendequ'à naconter quelques histoires absurdes.

Dans quelques cantons, les apparences font croire que l'Évangile aura plus de succès que dans d'autres; le peuple écoute attentivement, et désire ardemment recevoir des livres; dans d'autres, il est stupide, prévenu, négligent, ne prête pas d'attention aux discours', et refuse de prendre les livres, leur gourou est tout pour eux. Tout ce qu'il dit, ils le croient sans examen ni réflétion. Les femmes sont dans la situation la plus déplorable; toutes sont grossièrement ignorantes, profondément superstitleuses, notamment le long du fleuve. Là, tous sont adorateurs de Sib et de Ganda: c'est un spectacle affligeant que de voir tes pauvres gens assis et faisant leurs dévotions.

Beaucoup de gens sont musulmans, et par conséquent n'adorent pas les idoles des Hindous; mais ils tranforment en idoles leurs semblables et Mahomét: Co sont, en général, les plus ignorans; ils n'ont ni la doucéur, ni la complaisance des Hindous; ils se distinguent par une dureté et une morgue insupportables; ils semblent les plus éloignés du royaume du ciel.

Il paroit évident que les Hindous qui vivent dans le voisinage des Européens, sont plus intelligens et ont moins de préjugés que les autres. Le séjour des Européens dans divers endroits du pays, quoique dans certains cas leur conduite produise de mauvais effets, contribuens sans doute au bien général du peuple. (Ibid.)

### Source minerale de Sonah (Hindoustan).

Sonale est situé sur le flanc oriental des monts de Mewat, à 35 milles de Delhi, et à 15 de Gorgan. L'eau sort d'un puits creusé dans une des montagnes les plus raboteuses et des plus escarpées de la chaîne. L'eau est à la température de 108° (33°-76), et répand une vapeur sulfureuse si abondante, qu'elle en imprègne l'air d'une manière très-sensible à une certaine distance. Le puits est profond d'une trentaine de pieds, au miliou d'un bassin de seize pieds carrés; on y descend par un escalier: il est couvert d'un joli dome d'architecture ancienne, et entouré d'appartemens avec des vérandah ou galeries ouvertes qui forment une cour : ils sont occupés par des gesseyns ou religieux, qui lèvent une petite contribution sur les personnes que leur santé amène aux eaux. Il y vient beaucoup de monde, tant Hindous que Mahométans ; et pendant dix-huit heures de la journée , on y voit une foule de gens malades ou bien portans de toutes les classes, excepto de la dernière parmi les Hindous, qui ont à quelque distance un réservoir particulier auguel arrive l'eau sale du premier. L'eau de Sonah ne contient aucune substance chalybée ni saline : elle est fortement chargée d'hydrogène sulfuré.

La vaccine rencontre de grands obstacles dans l'Inde, notamment dans les cantons éloignés; les indigénes s'àmaghent que l'intention des Anglois, en propageant ce procédé, est d'imprimer, sur leurs enfans, une chape ou marque, qui par la suite les fera reconnoître, pour les soumettre, à une capitation ou à l'enrôlement commet cipages, dans les troupes de la compagnie.

Un nouveau journal, intitulé Oudanta-Martanda, doit bientôt paroître pour l'instruction des provinces occidentales; il sera écrit en hindi, et imprimé en caractère devanagari. (Ibid:)

#### Pagahm-mieou, dans l'empire birman.

Les Anglois, qui ont fait dernièrement la guerre dans l'empire birman, disent que la ville de Pagahm-mieou est une masse de pagodes; ce qui s'accorde avec le récit de Symes et d'autres voyageurs. Pagahm (car mieou ou miou est un mot qui signifie ville) a été pendant plusieurs siècles la capitale du royaume hirman; on dit qu'elle a été la résidence de quarante-oinq monarques qui se sont succédés. Pagahm est en ruines; mais Neoquedah, ville florissante, qui n'en est éloignée que de quatre milles au nord, peut être considérée comme une continuation de l'ancienne cité. Le nombre des édifices religieux dans la nouvelle est aussi considérable que calui des temples qui se dégradent chaque jour davantage dans l'ancienne.

Symes observe que les environs de Pagalim produisent à peine assez d'herbe pour nourrir des chèvres; mais, à moins d'un jour de route, le pays devient meilleur, et, jusqu'aux portes d'Amerapoura, on rencontre une suite presque continuelle de villes et de villages bien pouplés.

### Revenus et dépenses de la Colombie en 1826.

Revenus, 6,196,725 piastres; dépenses, 15,487,717 piastres; déficit, 9,290,994 piastres.

The state of the s

TIT.

NOUVELLES.

Expédition de l'Astrolabe sous les ordres de M. le capitaine d'Urville.

La corvette l'Astrolabe a mouille à Sydney-Cove (Nouvelle Galles du sud) le 2 décembre 1828; après une heureuse traversée, dépuis son départ des fies du cap Vert, en se diffgeant sur la Nouvelle-Hollande. De ce dernier puint, le capitaine d'Urville pensa qu'il seroit important de visiter le port du roi Georges sur la côte S. E. du continent austral, et y sejourna près de trois semaines. If y trouva en abondance de l'eau douce ; ce que n'avoient pas rencontré les voyageurs qui l'y précéderent, et l'on sait de quelle importance seroit ce lieu pour y fonder une colonie de condamnés, analogue à celle des Anglois, de Botany-Bay. De ce point, M. d'Urville suivit une partie des côtes S. de la Nouvelle-Hollande, dont il fit la géographie, et se rendit au port Western, où les Anglais ont fait quelques voyages par terre, dirigés par MM. Hume et Howel; et où ils se proposent d'établir une ville. Ce port est vaste et sûr, et abondamment fourni de tout ce qui peut rendre son usage commode et avantageux pour les marins. L'Astrolabe traversa le détroit de Bass, mouilla dans la baie Jervis, et atteignit enfin le port Jackson, d'où il partira bientôt pour la Nouvelle-Zélande et les îles Fidji. MM. Quoy et Gaimard possèdent déjà une immense quantité d'objets d'histoire naturelle, de dessins, et de notes, qu'ils comptent bientôt expédier directement en France. M. Lottin a fait la géographie

des ports visités; Tout d'équipage manifeste le plus grand zèle; et. il continuera, d'abtent plus long-temps; que le chef, est appar sen connoissancempentièrement au niveau de l'honerable mission qui les est confiée. A se l'élimble prissancement les amis de la séience, et qui recueille peut être ence metant quelques vieux naufasgés, d'une autre Astrologo nous réunissons les détails suivans, extraits d'une: lattra (de MM: Que y et. Gaurans, datte du pert Jackson; le élémentre 1826; et adressée à M. le capitaire Louis de Freyoinets de le consideration puis trophyses, atrivisé le le 2 décembre, le t. puisque nous trophyses, dès, le surlendemain, une occasion de vous écrice par la noie l'Angleterre ; nous en profitons avec empressement.

Afin de vous tenir au courant de notre voyage, nous reprendrons les choses de la relache d'un jour que mous ayons faite à Praya (île du cap Vert), où M. Wille comptoit encore trouver le capitaine King, qui l'avoit attendu à Ténérisse. Il n'y étoit plus; mais nous y vimes le capitaine Owen, qui, depuis quatre ou cinq ans, s'occupe à faire la géographie de l'archipel de Madagascar, de la portion de la côte d'Afrique voisine, et de celle qui se prolonge à l'O. et au N. du cap de Bonne-Espérance jusqu'au Sénégal. Cette expédition se compose de trois navires; et, depuis le commencement du voyage, elle avoit eu à regretter la perte de cent cinquante matelots et de vingt-quatre officiers : ceux qui restoient étoient des élèves. Le capitaine Owen paroît être un homme de mérite et de mœurs simples; nos officiers disent que ses travaux sont fort soignés. C'està l'Ile-de-France que M. Owen est allé recruter son équipage à différentes reprises.

De la Praya au port du Roi-George, à la Nouvelle-Hol-

lande, nous n'avons vu de terve que la Trinité; mais nous avons passé sur deux outrois des points où l'on place l'he Sazemberg; same en avoir comnoiseance, Après avoir doublé le cap de Bonne-Espérance pross avons presone sens reces été accompagnés par les tempétes d'hiver de cup kémisphère; des coups de vont nous ont assaillis, qui, pour la force, approchoient beaucoup de celuique nous éprouvemes ensemble près le cap Horn : hetireusement centreci nous poussoieur en bunns route: On a passé près des the Saint-Paul et Amsterdam sans les voir. Enfin. après trois mois et sept jours de navigation. le pert du Roi-George nous a offert une relactie d'autant meilleure que les pecheurs de phoques qui y résident temporairement nous out fourni du gibier et du poisson. Nous ignorons si, lorsque vous y fûtes vous-mêmes, vous communiquates avec les naturels; mais ils ont été constamment avec nous : les Anglois emploient leurs femmes pour in chilie, pour la péche, etc.; cependant ces sauvages ne se servent d'aucune espèce de pirogues, et ils ne paroissent même pas avoir jamais eu l'idéo d'en construire.

En passant par le détroit de Bass, l'Astrolabe a visité le port Western, où les Anglois se disposent à faire un établissement autre que celui, plus précaire, des pécheurs que nous y avons trouvés. Il sera défectueux, cependant, parce que l'eau douce y est rare. Nous nous sommes assurés sur les lieux que le capitaine Baudin, en envoyant ses embarcations à une aussi grande distance de son vaissemu, ne nous ménageoit pas. Il y aura quelques rectifications à faire au plan de ce port, levé par M. Faure, surteut dans la passe de l'O., qui est grande et large : nous en sommes sortis en louveyant. Au milieu du détroit de Bass, on a été à même de rectifier la position du récif du Comodite.

Avant d'arriver au port Jueltson, nous avons voult jeter un coup d'œil sur la baie Jervis. Elle est tres beille; l'entrée en est large, et l'on y trouve un bon mouillage dans le fond, abrité de toute part par les terres : mais il n'y à presque pas d'ent doute y et s'est par vette raison, sans doute, que les Anglois m'y ont point fait d'étallaissement.

Nous avens appris au port Jackism qu'on alieit changer et porter plus à l'O. la colonis de Carpentarie, parce qu'elle étoit: placés sur une le sablonneuse; où presque tous les hommes gagnoient le scorbut: It y a ici un valsseau et deux frégates de guerre; deut une est chargé d'exécuter l'opération dont je viens de vous patlés.

Du port Jackson nous irgns à la Nouvelle-Zélande, aux flés Fidji, et enfin dans le détroit de Torrès. Amboine sara notre première relâche en pays civilisé.

Si, pendant un temps nous avens eur souffrir de tenir la mer sur un petit navire, maintenant nous jeuissens des avantages de pouvoir approcher la terre de plus près, de mouiller et d'affourcher plus promptement. Tout est bien et très-hien à bord; notre expédition nous est agréable : mais, très-cher commandant, nous nous entretenons sans cesse de celle que nous espérons faire encore avec yous.

Vous recevrez bientôt dans votre académie une assez grande quantité de dessîns avec un mémoire; nous tâcherons de profiter, pour vous l'adresser, d'un navire anglois qui doit quitter le port Jackson dans un mois. Nous vous écrirons alors plus en détail que nous ne pouvons le faire aujourd'hui.

L'université d'Abo a envoyé, à ses frais, MM. Dam-

mert et Siegfried au Caucare et dans les provinces conquiess en Perseilpour y faire des recherches scientisques. beset if a victouve an bon monillage die mein auf parties terres; mais d "Une lettre de M. Douville, adressée à M. Barbié du Bocage, lui annonce son arrivée à Buénos-Ayres, et le bon accueil qu'il a reçu comme naturaliste. Il se proposecd'y seipurner quelque temps pour trouver une mine de charbon de terre qu'il a observée à peui de distance de cette ville lorsqu'il y résidoit, il y admit que Le succès de ses recherches seroit une bonne fortune pour le pays. On sait qu'il n'y a pass de bois : le charbon que l'on brûle vient des États-Unis; il vaut en ce moment 600 fr. le toppeau et 170 fr. en temps de paix. M. Douville croit aussi avoir découvert une plante qui remplace le lin et le chanvre, qui ne proissent pas dans ce pays. Il s'occupe aussi de faire les dessins de vingt-six caciques qui gouvernent dans la Patagonie; mais, ce qui est un peu plus utile, il corrige, avec le docteur Bartolomée Manos, une carte géographique dressée dans son premier voyage. Le doc-

teur Manos est le seul homme qui s'occupe de géogra-

phie à Buénos-Ayres.

#### EXTRAIT

DU VOYAGE DE M. A.-W. KEPHALIDÈS

EN SICILE.

(SUITE ET FIN.)

## Voyage à l'Etna.

Nous prîmes des mulets pour aller à l'Etna: le jour étoit serein, mais la chaleur très-forte: nos pauvres bêtes ne gravissoient que lentement sur le chemin montant, sablonneux, rocailleux, malaisé; enfin, nous aperçûmes au-dessous de nous Catane et la mer, dont le bord sembloit s'élever peu à peu au-dessus de l'horizon. Notre hôte de Catane nous suivoit avec un cheval chargé de provisions.

On sait que les champs de lave décomposée sont d'une fertilité extrême : de leur sein noir sortent sans repos et sans interruption les plus riches moissons. Voilà pourquoi on ne rencontre que dans ces campagnes, jadis dévastées par le volcan, les villages les plus florissans et presque les

2° série. — Tome iv.

seuls de l'île. Durant les douze milles de Sicile que l'on parcourt depuis Catane jusqu'à Nicolosi, le village le plus élevé, on est sans cesse entre de beaux jardins et des habitations qui annoncent l'aisance: mais, d'un autre côté, cette première partie du chemin dans la région cultivée de l'Etna est peu agréable, parce qu'on est toujours renfermé entre les murs des vignobles. A peu près à un demi-mille au-dessous de Nicolosi, le sable de lave gris-noir commence à couvrir la terre d'un vêtement de deuil qui se prolonge à une distance de 20 milles jusqu'à la cime du mont, coup d'œil triste et presque effrayant. A peu de distance du xillage on voit un cratère éteint très-profond, qui, il y a trois cents ans, jetoit encore des flammes.

Le soir, nous atteignimes Nicolosi. Don Mario Gemmellaro, intendant et médecin du lieu, nous fit l'accueil le plus amical. Cet homme aimable, aussi modeste qu'instruit, est si intéressant à connoître pour quiconque veut faire le voyage de l'Etna, que l'on nous saura certainement gré de donner quelques détails sur son compte.

Quiconque entreprend de faire le voyage de Catane à l'Etna, doit s'arrêter au couvent de San Nicolo d'Arena, près de Nicolosi, ou recourir, dans ce dernier village, à l'hospitalité de M. Gemmellaro, qui a toujours la bonte de réserver une chambre pour les voyageurs. Nous invitons d'au-

tant plus volontiers les étrangers à prendre ce dernier parti, que les conseils et les indications de M. Gemmellaro, qui, depuis quinze ans, observe le volcan avec un zèle et un intérêt tout particuliers, ne peuvent être que très-importans pour toute personne raisonnable. En 1804, M. Gemmellaro fit construire à ses frais, dans le voisinage de la tour du Philosophe, à peu près à trois quarts de lieue du cratère de l'Etna, une maisonnette pour que les voyageurs pussent s'y mettre à couvert de la neige, de la grêle et du mauvais temps. La même année, un officier anglois, lord Forbes, avant eu occasion d'apprécier le bienfait de cet asile, engagea M. Gemmellaro, en lui promettant d'ouvrir une souscription parmi les Anglois gul se trouvoient dans l'île, à faire bâtir une maison plus commode pour les étrangers, ainsi qu'une écurie pour les mulets: at les chevaux. Ce petit bâtiment, qui fut achevé la même année. paroît bien précieux à tout voyageur qui fatigué par le vent, la glace et le froid, arrive au sommet du volcan. Quoique la cotisation de M. Gemmellaro cut été trois fois aussi considérable que la plus forte des Anglois, que, de plus di ent pris la peine de surveiller les travaux très-pénibles. puisque les matériaux étoient apportés de loin, et, ce qui est mieux encore, qu'il prît soin de faire entretenir la maison et de la faire débarrasser des neiges, cependant les Anglois, par une

présomption bien injuste, ne manquent pas d'appèler ce petit asile « la maison angloise. » Les habitans de l'Etna la nomment, avec plus de raison, « casa di Gemmellaro. » On en remet gratuitement la clef à chaque étranger; elle est située immédiatement sur la coulée de lave de 1787, et à l'issue du cratère de 1669, qui engloutit le cône de scories du volcan. M. Gemmellaro et son fidèle compagnon Barbagallo parcourent sans relâche cette montagne gigantesque, et le premier seroit plus en état d'en donner l'histoire naturelle que Ferrara, qui n'a jamais gravi sur l'Etna.

Après nous être reposés quelque temps, nous repartîmes à dix heures du soir, accompagnés d'un guide à cheval ou piedotto, et d'un autre à pied. Nous parcourûmes dans les ténèbres, sans aucun accident, sur nos mulets, le chemin raboteux, étroit, tortueux et pénible de la région des forêts (regione nemorosa) qui passe au milieu des rochers de lave. Enfin, la lune sortit du milieu des nuages, et sa lumière pâle nous fit voir à une profondeur immense la surface de la mer.

Arrivés dans la région des neiges (regione nevosa ou discoperta), le ciel se couvrit brusquement de nuages noirs, indice de mauvais temps; l'air, extrêmement piquant, nous faisoit grelotter. Nous ne pouvions pas espérer de voir le lever du soleil, qui avoit été cause que nous nous étions tant dépêchés; et, comme nous souffrions beaucoup de la rudesse de la température, nous résolûmes de nous arrêter quelques instans dans la caverne de lave, nommée Grotta del Castelluc, eio. Après y avoir pris un déjeûner frugal et fort gai, quoiqu'en claquant des dents, nous nous avançames de nouveau à travers les champs immenses de lave, car nous étions encore éloignés de deux lieues du cratère.

Enfin, le soleil sortit du sein de la mer, éclaira le désert affreux que nous n'avions pas encore bien vu, et nous fit apercevoir la mer à une profondeur prodigieuse. Toute végétation, à l'exception des mousses et des lichens, avoit cessé depuis long-temps. Enveloppés de nuages et de vapeurs, nous marchions tantôt dans la neige, tantôt dans les cendres, et nous n'apercevions rien à cinquante pas de nous. Nous étions parvenus à mille pas de la maison de Gemmellaro. lorsque tout d'un coup l'Anglois, notre compagnon de voyage, commença à gémir, et tomba évanoui de son cheval dans les bras du guide. Ce triste événement dans notre position actuelle. au milieu d'un désert et de vapeurs humides, nous causa un grand embarras, et mit fin à notre excursion. Que faire? Notre petite provision de vin, qui vuroit peut-être soulagé notre compagnon, avoit été laissée dans la grotte del Castelluccio: la principale cause du malaise de l'Anglois venant de la rareté de l'air et la variation subite de la

température, qui, de 27 degrés au-dessus de zero, étoit descendu à ce dernier point, il ent par conséquent été insensé de grimper encore plus haut jusqu'à la maison de Gemmellaro, absolument déserte: c'est pourquoi, ayant couvert le malade de nos manteaux, après qu'il fut un peu revenu à lui, car une sueur froide lui couloit sur le corps, nous le portâmes, parce qu'il n'avoit pas la force de se tenir assis sur son mulet, à la grotte del Castelluccio. Sa foiblesse augtellement, qu'à chaque instant nous crovions qu'il alloit rendre le dernier soupir. Cependant une heure de sommeil et un air plus chaud et plus dense le réconfortèrent tellement, qu'il put retourner avec nous à cheval à Nicologi

Nous y arrivames à trois heures après midi: nous y fimes un bon repas, et nous y dormimes. A neuf heures du soir, quand nous nous réveillames, le temps étoit superbe : aussitôt les mulets furent sellés; nous laissames notre compagnon malade aux soins affectueux de M. Gemmellaro, et nous reprimes joyeusement le chemin du cratère. La nuit étoit magnifique : la famée qui sortoit du volcan montoit perpendiculairement vers la voûte sombré du ciel; nous espérions venir heurensement à bout de notre entreprise; nous poussions des cris de joie, et nous chantions; nos mulets escaladoient aussi sûrement que des chèvres les

rochers de lave: bientôt nous entrâmes dans la région des forêts. L'immense couche de lave de 1769 s'étendoit à côté de nous comme une mer agitée dont les vagues auroient été prises soudainement par la gelés.

. Nous n'étions pas encore parvenus à l'extrémité du hois de chêne, qu'un vent perçant s'éleva bientôt; il devint ouragan, et nous refroidit à un tel point, que, sans les manteaux et les capotes que M. Gemmellaro avoit eu la bonté de nous prêter, nous aurions été gelés. Il ne sembloit pas non plus possible de paryenir à la cime de la montagne sans s'être un peu réchauffé, à cause du changement brusque de température. Nous fûmes donc très-contens de rencontrer, en sortant de la région des forêts, la grotte des Chèvres, nommée quelquesois la grotte des Anglois, Ce fut là que Brydone, fit une chute et se foula le pied, ce qui l'empêcha de continuer son voyage vers la cime de l'Etna : on doit donc d'autant plus admirer son imagination qui l'a mis en état de donner une description très-animée de la magnifique perspective dont on jouit quand on est sur le bord du cratère, quoiqu'il ne soit jamais allé jusque-là.

Du feu, allumé dans cette sombre caverne de lave, eut bientôt réchauffé nos membres engourdis. Malgré tous les inconvéniens que nous avons éprouvés pendant cette nuit, elle a laissé dans notre esprit un souvenir ineffaçable. Quelquefois la lumière de la lune perçoit l'épaisseur des
nuages, et nous apercevions la mer. A une distance prodigieuse au-dessous de nous, les nuages,
poussés avec force par le vent, se précipitoient
vers le rivage. Nous distinguions dans le lointain
la colonne de vapeur qui s'élevoit par intervalles
du cratère.

Vers minuit, nous sortimes de la grotte; mais l'obscurité impénétrable du ciel et la violence de la tempête nous faisoient perdre l'espoir de réussir dans notre tentative, ce qui nous contrarioit extrêmement. Après trois heures d'une course fatigante au milieu des ténèbres et à travers des champs raboteux de lave, nous arrivâmes, transis de froid, à la grotte del Castelluccio. Aussitôt nous descendimes de nos mulets, et nous entrâmes dans la caverne. Un déjeûner frugal nous ranima: comme nous nous flattions que, lorsque le soleil auroit gagné de la force, le brouillard se dissiperoit, nous nous étendimes à terre; et. pendant deux heures, nous dormimes très-bien sans feu, puisque, dans la région des neiges, on ne trouve absolument rien pour en faire.

A notre réveil, il étoit dix heures; cependant le brouillard ne paroissoit pas disposé à céder; de notre côté, nous éprouvions une répugnance invincible à rebrousser chemin, pour la seconde fois, sans pouvoir effectuer notre entreprise, ou

au moins sans l'avoir essayé. Notre guide, craignant de s'égarer dans la brume, n'avoit pas grande envie de faire la course; mais, le vent s'étant un peu calmé, nous le contraignîmes à se mettre en marche. Les mulets furent laissés à la grotte; et nous voilà, nous avancant hardiment au travers d'une immense mer de sable, et entre les brouillards et les nuages qui fondoient sur nous. Nous enfoncions jusqu'à la cheville dans les cendres; les nuages mouilloient de part en part nos grosses capotes, le froid les geloit; des morceaux de glace pendoient de la pointe de nos bonnets siciliens, de sorte que nous étions, comme des ours blancs, enveloppés d'une croûte gelée, et que nous avions beaucoup de peine à nous traîner, indépendamment de nos vêtemens.

Quel plaisir nous ressentîmes, après deux heures d'une marche bien fatigante, en arrivant à la maison de Gemmellaro! mais, par un malheur désespérant, des voyageurs, venus de Bronte, à ce qu'on supposa, en avoient enfoncé la porte. Tout étoit rempli de neige et de glace. Mouillés par la sueur et par l'humidité dont nos habits étoient pénétrés, nous appréhendions d'être saisis par le froid dans cette glacière sans feu, et où il n'y avoit rien pour en allumer. Nous ne pouvions faire le moindre mouvement sous le poids de nos vêtemens dont nous n'osions pas nous débarrasser à cause de la vivacité de l'air.

. Dans de telles circonstances, il étoit assez douteux que nous eussions assez de force pour gravir sur la cime de l'Etna; que le pilote pût trouver le chemin malgré le mauvais temps, et que toutes nos peines fussent récompensées. Déterminés cependant à voir au moins la fumée sortir du cratère, nous nous avançames au travers de la neige, que perçoient de temps en temps des blocs de lave. Au bout d'un quart de lieue, le vent et le brouillard augmentèrent à un tel point, que pos forces s'épuisèrent, et il fallut une seconde fois nous résigner, bien malgré nous, à nous désister de notre entreprise, quoique si près du cratère. Revenus à la grotte del Castelluccio, le froid que nous faisoient éprouver nos vêtemens mouillés d'outre en outre nous empêcha de nous servir de nos montures. Nous traversames done à pied la région des forêts, et nous rentrâmes à Nicolosi, où le bon M. Gemmellaro nous recut affectueusement et partagea nos chagrins. Malgré la tourmente, nous n'avions pu, durant notre marche, nous empêcher d'admirer le spectacle à la fois. grand et terrible que nous présentoient les masses de nuages qui se précipitoient le long des flancs noirs de la montagne.

Malgré les contrariétés de cette journée, nous passames la soirée très-gaîment dans la société de M. Gemmellaro. Cet homme, si instruit, nous communiqua entre autres plusieurs observations

intéressantes sur les explosions verticales et horizontales du volcan, observations qu'il a insérées dans un mémoire intitulé, de l'Eruption de l'Etna en 1809. Comme les laves sortent fréquemment à une distance gonsidérable au dessous du cratère, quelques, personnes pensent que, poussées hors du centre de cette fournaise immense, elles percent horizontalement le flanc de la montagne; mais, au contraire, la direction de tous ces canaux de lave vers le cratère semble prouver que chaque étuption descend verticalement du oratère, ne prend qu'accidentellement une route souterraine, et alors se montre à une très-grande distance de la bonche la plus haute du volcan.

En 1381; lorsque la lave fit étuption près de Gravina, elle arriva étidemment d'en haut par un canal souterrain perpendiculaire; on en voit encore aujourd'hui une partie à l'est de Mascaloia et de Massanunziata.

En 1557, un put suivre exactement le cours vertical de la lave, depuis le cratère supérieur jusqu'à treize ouvertures qui se formèrent, à une certaine distance les unes des autres, sur une ligne descendante.

La terbible coulée de lave qui jen 1669, se montra près de Monti Ressi, à peu de distance de Nicolosi, sortit également de Monte Frumento, dans les environs du cratère, par un canal soutervain, et se dirigea vers le val del Bue; renversa les collines sous la vase desquelles il s'étoit fait jour, et forma ainsi une crevasse immense.

La direction de l'éruption de 1763 fut de même en ligne directe. On en voit une semblable dans le voisinage de la maison de Gemmellaro et de la tour du Philosophe, en descendant vers Monte Frumento; c'est par celle-ci que s'échappa la lave de 1780. On voit encore plus clairement cette direction verticale à la fente par laquelle, en 1702, le torrent de lave sortit au - dessous de la tour du Philosophe; car le terrain s'affaissa partout, et la lave marqua son passage par un sillon profond. Enfin, en 1800, elle descendit par un canal souterrain à Monte Rosso, sortit de ce lieu, et traversa la belle forêt de chênes de Castiglione. Audessous du cratère, dans le canton appelé Piano dell' Etna, dix ouvertures, produites par la raréfaction de l'air que la violence du feu intérieur avoit produite, se formèrent successivement en ligne droite jusqu'à Tacche di Coriazzo; ensuite le torrent de lave coula sous terre jusqu'au-dessous du Monte Rosso, où la pression de l'air fit crever la surface de la terre en dix-huit endroits différens; puis, avec un bruit si épouvantable que celui d'une batterie de dix-huit pièces de canon n'auroit paru en comparaison qu'une bagatelle, un énorme torrent de lave coula par treize nouvelles ouvertures, et descendit vers le village de Linagrossa.

Don Mario Gemmellaro pense que ces canaux souterrains des laves des anciennes éruptions sont les galeries couvertes dans lesquelles les furets poursuivent les lapins souvent à quelques milles de distance.

Le lendemain, à sept heures du matin, nous fûmes réveillés par les rayons brillans du soleil; le ciel étoit serein. la fumée du cratère de l'Etna s'élevoit en colonne perpendiculaire. En un instant nous fûmes prêts; et, pour la troisième fois, pous nous mîmes en route, au grandétonnement du bon M. Gemmellaro et de tous les Nicolosiens. Chacun nous accompagna de ses vœux : nous marchions sous la conduite d'Antonio Barbagallo, guide qui joignoit la prudence à la hardiesse et à une humeur fort gaie. Nous déjeûnâmes à l'ombre des chênes, près de la grotte des Chèvres, à l'extrémité de la région des forêts. Des chèvres paissoient au milieu d'une prairie émaillée de fleurs qui couvroit la lave jadis liquide et brûlante; le berger qui les gardoit faisoit retentir les airs des sons de ses pipeaux : je me croyois transporté au temps de Théocrite.

Nos mulets nous menèrent, sans se reposer, jusqu'à la maison de Gemmellaro. Cependant nous éprouvions de temps en temps des inquiétudes, car les nuages commençoient à se rassembler en désordre; mais il y avoit des momens où le ciel étoit pur. Nous pûmes déjà jouir, à la mai-

son de Gemmellaro, de la vue magnifique de la mer et de toute l'île qui nous attendoit plus loin. Après un léger repas, nous repartimes. Bientôt nous cumes franchi les champs de neige et de lave qui sont au pied de l'énorme cône de cendres, et nous pûmes enfin grimper sur ses flancs : entreprise pénible et fatigante, car à chaque pas on enfonce dans le sable, et l'on fait presque autant de pas en arrière qu'en avant; mais la joie nous donneit des ailes. Deià nous marchions sur des couches de soufre : déjà le sol commencoit à être brûlant dans divers endroits : la fumée sortoit de phosieurs centaines de petits cratères. Tantot les nuages s'amassoient en roulant autour de la double cime, et tantôt ils nous le laissoient apereévoir. 20 /

Enfin, notre guide s'écria: «Voyez, voilà le plus haut du cratère. « Ces mots nous animèrent d'une ardeur nouvelle; en quelques minutés nous fûmes sur le bord de l'affreux bassin de vapeurs, où s'élèvent les montagnes qu'il a vonties, et dont quelques-unes sont plus grandes que le Vésuve ou que le Brocken en Allemagne.

Notre premier desir fut de descendre dans le cratère: quoique notre guide, malgré son caractère résolu, nous eut prévenus de l'impossibilité d'effectuer cette entreprise dans les circonstances présentes, parce que la fumée, au lieu de s'élever en ligne droite, remplissoit le cratère, néan-

moins il ne balança pas à faire la tentative qui lui paroissoit dangereuse. Nous le suivimes à une certaine distance; mais la vapeur sulfureuse, si "épaisse qu'on pouvoit presque la saisir avec la main, nous eut bientôt enveloppés d'une obscurité profonde, et manqua de nous étouffer.

Nous gravimes alors sur la cime méridionale ! et, au milieu de la fumée, de la vapeur et du fracas, nous nous étendîmes sur le soufre encore chaud. La cendre ardente nous brûloit, la vapeur nous coupoit la respiration, la tempête menacoit de nous précipiter dans l'abime. Notre ame étoit à peine en état de supporter la force irrésistible d'impressions si puissantes. Dans des vallées profondes, où la couleur noire de la lave et la couleur blanche de la neige forment un singulier contraste, et au-dessus de la surface de la mer, sur laquelle s'appuyoit la calotte du ciel. rouloient lentement d'immenses masses de nuages: quand elles s'approchoient du sommet du volcan, là tourmente furieuse qui nous permettoit à peine de nous tenir sur nos pieds, les rassembloit et les précipitoit à 10,000 pieds plus bas sur les plaines et sur la mer de la Sicile et de l'Italie.

Nous gagnames ensuite, en longeant le bord du cratère, la cime septentrionale, et nous y jouimes d'une perspective qui sans doute surpasse en grandeur et en majesté tout ce que les

sens de l'homme sont capables d'embrasser. Les houffées de fumée sortoient avec un bouillonnement bruvant du cratère où les vents impétueux qui, par leur bruit épouvantable, étouffoient tout autre bruit, les déchiroient, et les envoyoient. avec la promptitude de l'éclair, dans les profondeurs de l'abîme. Le cône aigu sur lequel nous nous tenions étoit revêtu de soufre jaune, de sel blanc et de cendre noire; le soleil présentoit un aspect singulier vu à travers la vapeur jaune, et donnoit à ce tableau étrange un ton si affreux et si lugubre, que, lorsque l'on jetoit les regards sur les objets dont on étoit immédiatement entouré, on se croyoit dans le séjour des démons, décrit par Milton. Partout un fraças infernal, la dévastation, l'incendie; nulle part une créature vivante, ni même le plus petit brin d'herbe qui ait:été, épargné par l'élément destructeur. Qu'estce donc quand le volcan lance à vingt mille pieds de hauteur les colonnes de fumée et de feu qui peut-être viennent des profonds abîmes de la mer?

Si, au contraire, on jette les yeux au loin, on croit réellement apercevoir à ses pieds toutes les beautés de la nature. On voit la montagne qui, sortie du sein de la terre, en a produit plusieurs centaines d'autres; le ciel et la mer qui confondent leur surface azurée; la Sicile qui dirige deux de ses

extrémités vers l'Afrique et une vers l'Italie. Nous apercevions la mes qui contourne le promonteire de Trapani.

Anos pieds s'étendoient les rochers escarpés des îles Eoliennes; le Stromboli lançoit une fumée épaisse. Les monts Neptuniens et Héræens, couverts de forêts touffues, étendoient leurs branches sur, toute la surface de la Sicile. Al'est, nous apercevions, comme sur une grande carte géographique, toute la Calabre, le golfe de Tarente, et la mer Ionienne, le cap Spantivento et le déffoit de Messine. Mais est-il possible de donner, aux personnes qui n'ont pas vu cet étonnant tableau, une idée, même confuse, de la variété infinie des couleurs du ciel, de la terre et de la mer qui éblottissent en quelques sorte les yeux.

Après avoir contemplé pendant près de deux heures ce spectacle prodigieux, nous revinnes à la maison de Gemmellaro. Antonio fit ramener nos montures à la grotte del Castellucio par un messager à pied. Quant à nous, il nous fit marcher à l'ouest jusqu'au bord du Val del Bue. Nous avidns déjà remarqué que ce gouffse, que nos yeux avoient déjà aperçu, devoit probablement son origine à ce qu'un courant souterrain de lave avoit entr'ouvert la montagne sous laquelle il couloita c'est sans doute ce qui a donné à cet abîme, long de plusieurs milles, la teinte d'un rouge-brun qui colore ses flancs; quoique l'on n'y aperçoive

pas la plus petite trace de végétation, il offre une multitude de nuances différentes. Nous lançames en bas de gros morceaux de lave; le bruit de leur chute étoit amorti avant qu'ils eussent atteint la moitié de leur route, et nous ne les entendions plus rebondir. L'abime du Rhin à Via-Mala, dans le pays des Grisons, est d'un aspect gracieux et agréable, en comparaison de ce terrible courant de lave, qui révèle, en quelque sorte, au jour, la cause d'une épouvantable dévastation.

Tandis que nous considérions cette vallée extraordinaire, l'Etna nous préparoit un nouveau spectacle. Le soleil se couchoit dans l'ouest, et l'ombre gigantesque du volcan se projetoit à plusieurs milles au-delà de la mer vers l'Italie; la montagne elle-même s'élevoit comme une pyramide prodigieuse posée sur les bords de l'horizon, de sorte que les étoiles sembloient briller sur sa cime.

Ainsi se termina la journée la mieux remplie et la plus heureuse de notre voyage et peut-être de notre vie. Ensuite nous montâmes sur nos mulets, qui nous firent traverser, sans accident, quoiqu'il fit déjà nuit, les champs raboteux de lave, et nous arrivames heureusement à Nicolosi, chez M. Gemmellaro, qui nous attendoit avec impatience.

### Voyage de Catane à Taormina.

Nous aurions bien voulu ne pas retourner à Catane; mais il fallut bien prendre ce parti, parce que notre camarade, tombé malade à notre première tentative d'atteindre la cime de l'Etna, étoit dans cette ville; d'ailleurs, nos finances étoient un peu dérangées par nos trois essais infructueux pour parvenir à cette cime, et il convenoit de réparer ce désordre; enfin, nous n'étions pas fâchés de revoir une ville fort belle, et ses habitans dont le caractère es si aimable.

En conséquence, le 3 juin, nous simes nos adieux à don Mario Gemmellaro, qui avoit tant de droits à notre reconnoissance, et nous partimes de Nicolosi, dont nous ne perdrons jamais le souvenir. Nous eumes encore une fois l'occasion d'admirer l'état de prospérité des villages de l'Etna, l'activité de leurs habitans; car fréquemment nous voyions les femmes descendre la montagne en filant, quoiqu'elles portassent un lourd fardeau sur leur tête; ensin, la beauté de la race humaine qui les peuple; notre guide, Antonio Barbagallo, entre autres, étoit si bien fait, qu'il auroit pu servir de modèle.

Vers midi, notre petite caravane sit son entrée dans Catane. Nous étions tous bien portans, mais accoutrés d'une manière assez bizarre : les uns avoient eu leurs chapeaux emportés par le vent, qui les avoit fait rouler dans le fond des abîmes; d'autres avoient eu peur de s'enrhumer : ainsi nous étions, les uns, coiffés de chapeaux de parlie; les autres, revêtus de casaques brunes à revers de couleur verte, comme en portent les paysans siciliens; elles couvrent tout le corps, et sont munies d'un capuchon qui se termine en pointe. A côté de nous marchoient deux habitans de Nicolosi qui nous avoient servi de guides, et derrière nous trottoit, monté sur un âne, notre hôte de Catane, que nous avions emmené avec nous à Nicolosi pour s'occuper de nos provisions de bouche : c'étoit un homme très-obligeant et très gai, d'un caractère très souple, et qui pourtant étoit désigné à Catane sous le nom de Sugasangue ou sangsue; c'étoit avec raison, et nous nous aperçûmes à nos dépens que ses compatriotes ne le calomnioient pas. Il nous fit faire très-maigre chère à Nicolosi; et, lorsqu'à Catane il nous présenta son compte, on auroit pu croire, en voyant l'addition, que nous avions été régalés comme aux noces de Gamache.

Le 4 juin, de grand matin, nous partîmes avec regret de Catane, et nous montâmes à bord d'un speronara que nous avions frété pour nous transporter à Messine. Le vent étoit peu favorable; nous n'avancions que lentement le long du rivage, formé de rochers de lave de formes bi-

zarres; les promontoires de l'Etna se prolongeoient dans l'intérieur des terres, en lignes trèsmarquées, jusque dans les environs de Messine. Nos matelots, ennuyés de notre marche tardive, se déshabillèrent et se jetèrent à l'eau, et tirèrent le bâtiment à la remorque, tandis que le mousse, en chemise, tenoit la barre du gouvernail. Ils avoient bean crier sans cesse: . Forza ! forza ! » nous n'en allions pas plus vite: nous finîmes par être sur le point d'échouer sur le rivage; et, ai nous ne courûmes pas le risque de nous noyer, nous fûmes du moins exposés à être bien mouillés. Notre petit pilote avoit amené le navire dans un endroit où la mer étoit un peu grosse, et ne se trouvoit pas assez fort pour le tenir à une distance convenable de terre; de sorte que le roulis devint si violent, que nous fûmes obligés de nous coucher sur le fond de la barque et de nous y bien tenir, afin de ne pas être jetés par dessus le bord avec la cargaison d'oranges qu'il portoit.....

Les rayons du soleil couchant éclairoient la magnifique baie de Castel-Schiso, au-dessus duquel est situé le malheureux Tauroménium; mais, avant que nous eussions pu aborder, la nuit étoit déjà venue. Quelques personnes de notre compagnie prirent les devans pour aller aux couvens des Dominicains, auxquels nous avions été recommandés par leurs frères de Noto, afin de leur annoncer notre arrivée et de réclamer d'eux un bon

accueil. Ce ne sut que vers minuit que le reste de notre compagnie atteignit le monastère, après avoir gravi pendant une heure sur la montagne escarpée où il est situé. Le supérieur et une demidouzaine de moines remplissoient notre chambre : ils tenoient les mains sous leur scapulaire ; leur entretien n'eut rien de consolant pour nous. Quoique le couvent fût très-vaste, il ne sembloit pas être, à beaucoup prês, aussi richement meublé que celui de Noto. Cependant, le lendemain. quand nous nous fûmes un peu promenés dans Taormina, nous remerciames Dieu bien cordialement de notre logis, car c'étoit une demeure de prince en comparaison de ce que nous aurions pu trouver dans la ville, qui ressemble à un amas de repaires de voleurs. La salle dans laquelle nous couchions avoit 150 pieds de long; le moindre bruit y retentissoit comme un coup de pistolet. Après avoir soupé, nous nous disposions à dormir, lorsque les cloches, qui sonnèrent l'office de la nuit, se firent entendre, et résonnèrent dans les corridors à un tel point, que nous ne pûmes jouir du sommeil, qui cependant nous étoit trèsnécessaire après la fatigue de notre traversée.

#### Taermina.

Nous nous convainquimes de nouveau, à Taormina, de la vérité de l'observation que personne

n'a aussi si bien su choisir la position convenable à un édifice que ceux qui, dans les temps anciens, ont construit des théâtres, et dans les temps modernes, des couvens, Celui des dominicains de Taormina est sur une montague escarpée dont la mer baigne le pied; on croiroit qu'on va y entrer quand on se présente sur le balcon du sud; de l'autre côté s'élèvent les cimes aig ues des monts de Taormina: en même temps on ne peut s'empêcher d'admirer la variété infinie des aspects magnifiques de la Sicile. Nous pensions, qu'après avoir vu l'Etna, il ne nous étoit plus possible de trouver quelque chose qui produisit sur nous une certaine impression; mais, à Taormina, la nature nous réservoit de nouveaux sujets d'étonnement. L'autre balcon du couvent donne sur les plus belles ruines de toute la Sicile; celles du théâtre de Tauroménium.

Accompagnés d'un professseur émérite du collége qui étoit notre guide, nous visitames Taormina, qui est le trou le plus sombre, le plus désert et le plus mal famé, et qui nous à constamment inspiré de l'horreur et de la compassion, mais qui, néanmoins, par la beauté de sa position, l'emporte sur les autres villes de Sicile. Notre malheureux cicérone, qui s'intituloit Antiquario reale, s'arrêtoit presque à tous les fragmens de colonnes et à chaque débris de mur; il nous récitoit les passages de Diodore, de Thucydide et des autres auteurs grecs qui se rapportoient à Taorminum, mais d'après la traduction latine; car il avoit l'air d'ignorer que leurs ouvrages eussent été écrits dans une autre langue. Nous nous acheminames lentement vers le théâtre en suivant le bord de la pente du rocher sur lequel la ville est hâtie. Les lamentations de notre cicérone, la triste tranquillité de la montagne, les décombres de l'infortuné Tauroménium, son magnifique théâtre en ruines; la mer, avec ses flots agités, à une profondeur prodigieuse au-dessous de nous; enfin, les plaines immenses qui s'étendoient au loin, tout se réunissoit pour ébranler fortement notre âme.

D'Orville a donné une description très-détaillée du théâtre de Tauroménium; il l'a accompagnée d'un plan; elle est exacte et très-utile à quiconque examine avec intérêt les ruines de ce théâtre. Nous n'adoptons cependant pas toutes les explications données par ce savant antiquaire.

Nous parlezons brièvement des restes de ce monument si remarquable. Les Tauroméniens trouvèrent, sur le sommet d'un rocher un peu plus élevé que leur ville, un lien préparé par la nature pour y nonstruîre un théâtre; c'étoit un enfoncement en forme de demi-cercle situé entre deux rochers saillans. Une partie des sièges des spectateurs fut taillée dans le roc, et l'on n'eut pas besoin de construire plusieurs étages d'arcades ni plusieurs vomitoires: tout cela étoit remplacé suffisamment par deux montées qui conduisoient aux rangs supérieurs des siéges, et où l'on arrivoit par le dehors du théâtre du côté de la scène. Ainsi, on n'avoit pas besoin de la quantité d'escaliers et de portes nécessaires dans les autres théâtres. On alloit de la rangée supérieure des gradias à l'inférieure: autour de la première régnoit une galerie entourée d'arcades et de pilastres en briques posés sur le bord du rocher escarpé dont le pied est baigné par la mer. L'enceinte de ce corridor extérieur étoit de 200 pas.

Une partie du mur qui ceignoit tout le théâtre et une partie de la galerie sont encore debout. Le mur a dû être percé de trente-huit niches renfermant chacune une statue : au dessus de ce mur étoit la galerie avec les loges destinées aux femmes ; il étoit ferme, par-derrière, par un mur avec des entrées en arcades, et, du côté de la scène, par un rang de colonnes qui, ainsi que le mur, supportoient le toit. Cette belle et large galerie étoit garnie de sièges et de chaises pour les femmes, et devoit par conséquent présenter l'aspect de loges magnifiques.

Les rangées de sièges sont entièrement détruites; elles sont ou enlevées ou remplies de terre. Des fouilles ont fait reconnoître qu'il y avait trois divisions de sièges, et qu'en tout il s'en trouvoit vingt-sept rangs. Sous ce rapport, ce théâtre ressemble à tous les autres; mais, ce qui le distingue et le rend très-intéressant, c'est qu'on voit ençore distinctement tout le podium, ou la partie la plus basse des siéges qui étoit séparée des autres, et réservée aux personnages les plus distingués: on peut donc, en quélque sorte, la comparer aux parquets de nos spectacles.

Le proscénium où l'avant-scène étoit séparé de la scène par un portique; de chaque côté sont de petites chambres de forme carrée; la scène avoit onze à douze pas de largeur. Toutes ces parties sont encore reconnoissables.

Quant à l'espace, en avant de la scène, on ne voit plus de traces du thymélé, élévation carrée, au milieu de l'orchestre, où l'on suppose que le chœur se tenoit et chantoit; on ne retrouve rien non plus d'un trou carré dont parle d'Orville; i y a bien un creux, mais il doit évidemment son origine aux fouilles; on distingue aussi une ouverture alongée, mais qui ne mène pas aux corridors sur la scène. Le mur de séparation entre les sièges des personnages distingués et le podium, est encore en partie visible; il est éloigné de deux pas du podium, et décrit une courbe concentrique parallelle à la sienne.

Les grandes chambres latérales n'ont que deux étages; l'inférieur est voûté et très-haut; c'étoit probablement la garde-robe; le supérieur est partagé en quatre petits appartemens distincts. Ce n'était donc pas un temple d'Apollon et de Diane, comme l'ont prétendu quelques auteurs.

Les colonnes, placées sun une petite décoration du thé re qui ressemble à un autel, ne doivent pas y avoir toujours été; car elles cachent en partie les niches où étaient les statues, et elles n'ont pas de base. D'ailleurs, cette partie de l'édifice a subi un grand nombre de restaurations, changemens, altérations, etc. Par exemple, dans le post-scenium, on a ajouté, comme soutien, des colonnes dans un endroit où originairement il n'y en avoit pas.

La position de ce théâtre est incontestablement la plus belle du monde. Du flanc des montagnes de Taormina, remarquables par leurs cimes découpées en pointes aigues, s'avance en mer une langue de terre partout coupée à pic, excepté dans la mrtie où elle est contigue à la ville. Le théatre y est situé de telle manière que les Tauroméniens, assis au spectacle, avoient devant eux la pyramide fumante de l'Etna, et presque toute la côte méridionale de l'île jusqu'au cap Passaro, le Pachynum des anciens, ainsi qu'un nombre infini de hauteurs, de baies et de pointes de terre. A main droite, quand on se tourne vers l'Etna, s'élancent les cimes inaccessibles des montagnes sur lesquelles sont construits les châteaux; à l'est, s'ouvre le magnifique détroit de Messine, bordé par les

forêts verdoyantes et les pâturages de la Galabre; entre l'île et le continent, s'étend la mer qui haigne le pied de la montagne, se prolongeant d'un côté jusque vis-à-vis Messine, de l'autre se terminant au Cap Spartivento, la pointe la plus mémbionale de l'Italie, et s'opposant ainsi, comme une digue inébranlable, aux efforts des vagues. Quel tableau, surtout quand il est éclairé par le beau ciel de la Sicile! Pour en jouir, on traverse volontiers les landes désertes et les rochers du Val di Noto, même lorsque le Scirocco fait sentir son souffle desséchant.

Etendus sur les gradins les plus élevés du théâtre, nous contemplions le ciel, la mer, la Sicile et la Calabre, lorsque notre vieux cicérone se plaça sur la scène, et d'une voix mal assurée commença à déclamer un poème dans lequel il déploroit la décadence de la puissante Tauroménium; c'étoit pour nous donner une idée des effets de l'aquistique de ce théâtre. Peut-être la poésie de ce morceau n'étoit pas des plus choisies; n'importe, ce vieillard qui lui-même étoit une image vivante de l'état de désolation de sa patrie, produisit une vive impression sur nos âmes.

En rentrant au couvent, nous y trouvames nos matelots qui venoient prendre nos ordres pour la nuit. Notre troupe se partagea en deux; la moitié devoit appareiller à minuit avec le speronara et gagner Messine par mer; l'autre avoit préféré prendre la voie de terre. Ces moines, les meilleures gens du monde, approuvèrent nos projets, en s'écriant sans cesse: «Savia parola! eh viva!»

## Voyage à Messine.

Nos compagnons s'étoient embarqués à minuit: dès qu'il fit un peu clair, nous nous mîmes aussi en route après avoir satisfait les frères servans, les dépensiers et les cuisiniers qui, tous, s'étoient privés de la moitié de leur somméil et se trouvoient dans notre chambre. En peu de minutes, nous fûmes hors de la malheureuse Taormina. Nous suivions un: toli sentier sur le flanc de rochers escarpes, dont la mer venoit battre le pied; nous marchions entre des buissons de lauviers-roses, arbrisseaux magnifiques qui ornent la route presque dans la moitié de sa longueur; nous fûmes surtout ravis de l'aspect romantique des environs de Castell' Alessi; de la hauteur voisine, nous aperçumes an-dessous de nous la speropara qui portoit nos amis; la voile n'étoit pas ensiée par le vent; ile m'avancoient qu'avec lenteur. Deux heures plus tard, à Zabaula, sur le bord de la mer, où nous déjeunions avec du poisson excellent, le petit navire s'approcha tant du rivage, que nous pûmes nous saluer réciproquement; nous courdines vers nos amis; tout à coup le vent change, il enfla la voile et poussa avec rapidité le speronara vers

Messine, où il arriva environ cinq heures ayant pous.

Bientôt le terrain devint un peu sablonneux et désert; et, pour diminuer l'effet de la chaleur brûlante, nous nous rapprochâmes de la mer, dont le vent avoit soulevé les vagues. A Scaletta, nous entrâmes dans la cabane d'un brave pêcheur qui nous régala de bon vin et de poisson fort délicat. Nous convînmes que les anguilles de mer du détroit de Messine méritent encore à juste titre les éloges que leur ont donnés Pline et Martial; tandis que le vin de Falerne, le miel du mont Hybla et beaucoup d'autres choses très-recherchées des anciens ne valent plus leur ancienne réputation. Ensuite, nous dormîmes pendant deux houres dans la cabane en roseaux, simplicité de construction que permet le climat du midi.

La grande chaleur passée, hous poursuivîmes notre route le long du rivage de la mer: les envisons de Scaletta sont un véritable paradis; il ne falloit rien moins que la charmante perspective de cette contrée pour nous dédommager d'être trempés de sueur. Nous pouvions aisément distinguér chaque fenêtre dans les forêts de la Calabre et chaque arbre dans la ville de Reggio; la côte de l'Italie étoit garnie d'une quantité de jolis bourgs. Plus nous approchions de Messine, plus le chemin devenoit vivant : près de cette ville on y peut passer en voiture. Nous rencontrions des

mulets sans nombre; quelques-uns étoient montés par de jolies femmes qui, probablement, prenoient le plaisir de la promenade : tout ce mouvement nous fajsoit juger d'avance du commerce et de la richesse de Messine.

Nos compagnons, après une lutte assez rude avec Charybde, étolent déjà depuis cinq heures dans cette ville; mais, comme en s'embarquant ils n'aveient pas pris de permission de descendre à terre, ils avoient été enfermés, à leur arrivée, dans le corps de garde de la Santé, où nous les trouvâmes de trèsmauvaise humeur de cette triste aventure. Leur entrée dans le port, qui est toujours difficile, étoit devenue dangereuse, parce qu'ils avoient eu le courant contre eux, et cependant ils voguoientà pleines, voiles. Ce courant pousse pendant six hienres en dedans et pendant six heures en dehors:du:détroit : quand on l'a contre soi, un lieu près du lazareth est surtout dangereux; on l'a honoré du nom de Charybde; toutefois les navigateurs; expérimentes y font ordinairement passer heureusement même les petits navires.

# .ezzil i Messine. h main .

Le fut le 6 juin qué nous arrivames à Messine. A l'exception :: de Naplès., nulle ville n'est mieux située. De notre balcon, nous apercevions à la sois les rivages pocailleux et hachés de la Sicile,

et les montagnes arrondies et verdoyantes de la Calabre, séparées par le détroît. Le port de Messine, un des plus sûrs de la Méditerranée, étoit rempli de navires; tout annonçoit la ville la plus commerçante de la Sicile. Messine n'a d'ailleurs sien de remarquable.

La belle rue, nommée Palazzata, qui longe le quai, fut détruite par le tremblement de terre de 1783: ses maisons ne sont rebâtics que jusqu'au premier étage.

Plus riche et plus commerçante que Catane, Messine a pour un étranger moins d'attraits et d'agrémens: on y est très-occupé des affaires: aussiest-ce la seule ville de Sicile où nous n'ayions pas vu de fête religieuse; mais le bord de la mer est si vivant, que l'on diroit qu'il y a tous les jours fête: sans cesse il retentit de cris de détaillans, de courtiers, des matelots et du bruit des vagues. Les gens qui vendent de l'espadon, très-grand poisson dont la chair est excellente, sont surtout très-actifs; on la coupe en tranches: les Siciliens en mangent beaucoup.

#### Traversée de Messine à Milazzo.

Nous restames six jours à Messine, retenus par le vent contraire. Enfin, le 13 juin, nous appareillames à neuf heures du matin. Nous avions le courant contre nous, et le vent nous aidoit si peu, que le pilote eut besoin de toute son adresse pour nous faire sortir du port et du détroit; car, bien que le port de Messine soit très-beau et trèscommode, puisque les gros navires marchands, et même les bâtimens de guerre, peuvent y mouiller le long du quai, il a le désavantage que la sortie et l'entrée en sont difficiles. Cette circonstance nous mit dans le cas d'observer la différence des matelots anglois aux matelots italiens. Nous étions venus à Palerme sur un brig anglois dont l'équipage étoit de sept hommes; ils écoutoient en silence et exécutoient avec promptitude les ordres du capitaine. Nous partions de Messine sur une goëlette montée par une douzaine de matelots, qui, d'ailleurs, exécutoient adroitement toutes les manœuvres, mais en faisant un tel vacarme, que l'on auroit pu croire que nous étions en grand danger d'échouer ou de couler à fond. A chaque instant on entendoit répéter : « Il capuccino ! il perruchetto ! » ou autres noms de voiles.

Nous restames encore deux heures en vue de Messine; mais, en vérité, on ne s'ennuie pas d'être long-temps arrêté dans ce détroit pitto-resque. L'ancienne île des Cyclopes présentoit son rivage haut et raboteux, revêtu de couleurs vaporeuses; de l'autre côté, les côtes de la Calabre s'élevoient souvent en montagnes ondulées et couvertes de verdure : quelquefois; nous en

étiens si près, que, pleins du désir d'aborder cette terre fertile, nous aurions volontiers suuté par-dessus bord pour aller nous promener dans les sentiers sinueux que nous apercevions, et nous reposer à l'ombre des beaux arbres qui lés bordoient.

Enfin, nous atteignîmes le cap Pelorum, ou la Punta del Faro, après avoir passé très-près des rochers de Scylla, détruits, comme on le sait, par les coups de la foudre; mais, là, le courant fut si violent contre nous, que tout l'art de notre pilote ne put le surmonter. Nos efforts inutiles, en louvoyant pour arriver à ce point, auroient fini par nous faire rire, s'ils n'avoient pas duré si long - temps. Ulysse fut plus malheureux que nous, puisque le monstre y dévora six de ses compagnons. Ensin, il fallut se résoudre à laisser tomber l'ancre pour attendre que le courant prêt une direction opposée à celle qui nous étoit si contraire.

Nous ne savons pas plus que les Grecs et les Romains postérieurs aux temps d'Homère, si Ulysse a passé entre Charybde et Scylla dans le détroit de Messine; quelques écrivains doutent même que la Sicile soit réellement l'île des Gyclopes. Quelques changemens que des bouleversemens inconnus aient pu opérer dans ces parages, certainement Ulysse y a erré; une tempête furieuse qui le surprit non dans le détroit,

mais en pleine mer, puisqu'il ne voyoit que le ciel et la terre, a pu le pousser vers le canal; il a pu faire naufrage sur la côte de Calabre qui est èscarpée; car aujourd'hui encore les navires courent le risque d'y être brisés.

Du reste, il est évident, d'après la description d'Homère, que Scylla et Charybde n'étoient pas éloignées l'une de l'autre : on ne conçoit donc pas pourquoi les Messinois donnent, comme la véritable Charybde, un lieu de leur port, près du lazareth, où il y a un tourbillon qui n'est reconnoissable que dans le mauvais temps. Des voyageurs ont vu à la pointé du Phare un tourbillon qu'ils ont pris pour la véritable Charybde : cet emplacément, situé vis-à-vis de Scylla, convient trèsbien aux expressions du poète. Quant à nous, qui sommes restés à l'ancré pendant cinq heures devant cette malheureuse pointe, nous n'avons pu découvrir, le long du rivage plat et sablonneux, rien qui indiquât un tourbillon.

Au reste, on seroit très-embarrasse de dire exactement ce que sont réellement Charybde et Scylla. Ce dernier nom est celui d'une malheu-reuse petite ville de Calabre qui fut entièrement détruite par le tremblement de terre de 1783; elle étoit bâtie dans une situation très-pittoresque sur un rocher très-haut: la mer, dans les mauvais temps, peut y être furieuse comme dans beaucoup d'autres lieux resserrés et termines en pointe.

Naturellement, il ne faut plus penser au phénomène de l'eau de la mer engloutie et rejetée: s'il, a quelque fondement réel, c'est qu'autrefois il a pu y avoir, le long du rivage montagneux de la Calabre, des cavernes telles que celles qu'on voit en grand nombre près de Syracuse et dans d'autres lieux de la Sicile; si bien que cette contrée pourroit être appelée avec raison l'île des Cavernes; l'intérieur même en est rempli.

Il est très - remarquable que les expressions d'Homère indiquent évidemment un courant périodique, « trois fois Charybde rejette l'eau de la » mer, trois fois elle l'engloutite»; cela s'applique bien mieux au courant du détroit de Messine, qui, de six heures en six heures, change de direction, qu'à tout le reste de la mer Méditerranée où le flux et le reflux sont à peine sensibles.

Vers le soir on leva l'ancre, et l'on se dirigea sur Milazzo, où l'on devoit prendre des passagers, entre autres, une princesse de Palerme. Le capitaine avoit promis d'annoncer d'avance son arrivée par un coup de canon, afin que nous ne fussions pas retardés un seul instant. Pendant la nuit, la côte de Sicile, avec ses villes et ses bourgs éclairés, dont le bruit des cloches parvenoit jusqu'à nous, offroit un aspect très-pittoresque. La côte de Calabre, éclairée par la lune, se présentoit sous un aspect presque magique; enfin, on distinguoit au loin les rochers des îles Éoliennes

par les vapeurs et les flammes qui s'en échappoient.

Le 14, à dix heures du matin, nous étions arrivés devant Milazzo: le canon avoit réellement été tiré; mais, à notre déplaisir extrême, nous nous aperçumes que notre capitaine faisoit toutes ses dispositions pour aborder. En effet, à midi, nous mouillames dans le port.

## Milazzo, et départ de la Sicile.

Il ne falloit plus penser à partir promptement: nous descendîmes donc à terre, et nous parcourames Milazzo. Cette ville, qui renferme 6,300 habitans, n'a pas l'aspect chétif de tant d'autres de cette île; elle est située sur une langue de terre qui ferme, d'un côté, une très-belle baie, devant laquelle on voit rangées, à une certaine distance, les îles de Lipari, qui offrent une perspective pittoresque.

Milazzo a une pêche de thon très-considérable. Nous étions dans le mois où elle se fait. Déjà, durant notre séjour à Syracuse, on avoit pris beaucoup de thons autour du cap Passaro. Tous les ans, ces poissons, venant de la Sardaigne, passent devant la côte septentrionale de la Sicile, traversent le canal de Messine, longent la côte jusqu'au cap Passaro, puis poursuivent leur route vers le Levant. Le thon de Sardaigne étant

pris le premier, est par conséquent le plus gras. mais c'est aussi celui qui se garde le moins; celui de Syracuse, au contraire, est le plus maigre, et se conserve davantage. Une tonnara ou madrague, nom donné à l'appareil de filets destiné à prendre le thon, est une machine ingénieuse qui ressemble à un labyrinthe flottant : les pêcheurs l'appellent palazzino. Quand une fois le thon est engagé dans la dernière chambre, qui est nommée la chambre de mort, il ne peut plus échapper; des qu'elle est remplie, un pêcheur, qui est aux aguets, donne le signal: alors ses compagnens s'avancent, et, devant la multitude rassemblée, soulèvent le palazzino et tuent les thons. L'espadon, qui est l'ennemi du thon, le poursuit quelquefois jusque dans les filets; ce qui contrarie, beaucoup les pêcheurs, parce que ce gros poisson, se servant de l'arme dont sa tête est munie, coupe les mailles des filets et y occasionne un dégat terrible : c'est pourquoi, lorsque les pecheurs s'aperçoivent qu'un espadon a pénétré dans la tonnara, ils se hâtent de la soulever.

Un jour, pendant que nous étions mouillés dans le port de Milazzo, un accident de ce genre survint; aussitôt nous courûmes, en canot, vers la tonnara; un espadon, long de six pieds, s'y étoit engagé; les pêcheurs le saisirent et le jetèrent dans un bateau, où sa grandeur l'ayant empêché de passer entre les bancs de traverse, son poids

Ahe l'an prand une seex grande quantité d'est phabitans de la mer: elle n'est pas chère, parse phabitans de la mer: elle n'est pas chère, parse padops.

Quaique le vent nous fût devenu favorable. pous restions tranquilles dans le port de Milanzo. Nous pestions de bon cœur contre le capitaine. qui ne s'en inquiétoit guère. La princesse qui causoit tout le retard, ne paroissoit pas. Enfin, le capitano di handiera, ou capitaine en second. nous apponçatrès-froidement qu'il y avoit encore des passagers à prendre, et que, comme on n'étoit pas sur du moment où les circonstances leur permettroient de s'embarquer, nous pouvions aller à terre, parce que le capitaine lui avoit donné l'ordre de faire, une heure avant le départ, un signal qui nous avertiroit. A notre déplaisir extrême, nous nous trouvames obligés de passer encore un jour à Milazzo où, pour n'être pas brûles par l'ardeur. du soleil, nous n'avions d'autre ressource que de nous réfugier dans la boutique où l'on vendoit de la glace. On conçoit que le temps nous paroissoit bien long.

Vers la fin du jour, assis sur le coteau, asser hant, qui est en avant du château, nous jouimes du spectacle du coucher du soleil, et centes nous ne regrettames pas en ce moment notre séjour forcé. Enfin, après le coucher du soleil, les passagers, dont les délais nous avoient causé tant d'impatience, s'embarquèrent; la princesse arriva la dernière. Tent ce monde étoit accompagné de tant de bagages, que l'on pouvoit à peine se remuer dans la chambre, et le pont étoit couvert de femmes qui ne cessoient de gesticuler et de parler; l'équipage en étoit assourdi. A minuit, on leva l'ancre. La lune éclairoit l'horizon; la nuit fut superbe.

Le lendemain, au point du jour, nous traversions les îles Eoliennes. La vue de ces cones immenses qui, de la surface de la mer, s'élèvent en pyramides, est singulier et frappant; leurs flancs sont escarpés et de couleur sombre. Nous passames très-près de Stromboli; le cratère jetoit beaucoup de fumée. Dans le voisinage d'Alicuda, un rocher, haut de quelques centaines de pieds, mince comme une aiguille gothique, s'élance du sein des flots. Plus loin, un amas de rochers présente une perte certaine aux navires qui auroient le malheur d'y échouer.

Après avoirperdu de vue ces terres, dépendantes de la Sicile, nous naviguâmes, pendant deux jours, sans voir autre chose que le ciel et la terre. Le vent, tantôt contraire, tantôt très-foible, alongeoit notre traversée; heureusement le temps étoit beau; la nombreuse compagnie qu'il y avoit à

bord étoit fort gaie. Pendant le jour, tout se passoit à merveille; mais la nuit qu'il falloit passer en bas, sur des cuirs et des sacs de laine puans, nous paroissoit bien longue. On ne pouvoit songer à rester sur le pont, parce que l'air de la nuit est très - dangereux, et que d'ailleurs on auroit gêné la manœuvre.

Enfin, le 19 juin, au lever du soleil, nous entendîmes les matelots crier: Terre, terre! • Chacun aussitôt accourut sur le pont. Nous apercûmes distinctement l'île de Capri, bientôt après la ville de Naples et le mont Vésuve. Le soir, nous laissâmes tomber l'ancre dans le port de la capitale.

## ÉTAT ACTUEL DE BABYLONE,

COMPARÉ A SON ÉTAT ANCIEN

Par M. EDOUARD FREDERICK, capitaine d'infanterie

Luss devoirs de ma place m'ayant appelé pour quelque temps à Bagdad, dans le courant de l'aunée 1811, je me trouvois si près des ruines de Babylone, que leur voisinage, joint à la description donnée par le major Rennel des masses de décombres qui indiquent encore la situation de cette ville si célèbre, m'inspirèrent le désir d'aller visiter ce qui en reste. Cette résolution fut fortifiée par ce que dit cet habile géographe, que l'on peut encore se flatter de découvrir la position, ainsi que l'étendue des murs et des fossés; et il ajoute que, si l'on faisoit des recherches exactes et assidues, on en trouveroit encore des traces. Je me promettois une satisfaction infinie de la réussite même incomplète d'une semblable entreprise; car elle me mettoit en état de juger entre l'opinion de M. Rennel et de d'Asville, qui ne donnent à la surface de Babylone que trentet deux milles de circonférence, et le témoignage d'Hérodote, qui lui en assigne soixanterdouze; en quoi il a été suivi par plusieurs auteurs auciens.

Mon seul objet, en publiant les remarques suivantes, est de faire connoître en quoi ce que j'ai vu et examiné à Hillah diffère de la description qu'en ont donnée les voyageurs qui m'out précédé. J'ai quelquefois été, abligé de noter les erreurs qu'ils ont commises, erreurs qui doivent d'autant moins surprendre, que ceux qui ent risité ces lieux n'ont eu en général que peu de temps pour les examiner, et ont du concevoir, pour leur sûreté personnelle, des alarmes de la part des Arabes errans.

Bahylone, capitale de la Chaldée, et une des plus anciennes villes du monde, passe pour avois été fondée par Bélus, embellie par Sémiramis, et ensuite singulièrement réparée, agrandie et ornée par Nabuchodonosor. Selon Hérodote, « cette ville est située dans une grande plaine et de forme carrée; chacun de ses côtés a vingt-six stades de long; ce qui fait, pour l'enceinte de la place, quatre cent quatre vingts stades (ou soixante-douze milles). Un fossé large, profond et plein d'eau règne tout autour; on trouve ensuite un mur de cinquante coudées royales d'epais-

seur sur deux cents de hauteur (1). A mesure que l'on creusoit les fossés, on en convertissoit la terre en briques; et, lorsqu'il y en eut une quantité suffisante, on les fit cuire dans des fourneaux; elles servirent à construire cet énorme rempart; ensuite, pour tenir lieu de mortier, on se servit de bitume chaud; de trente couches en trente couches de briques on posa un lit de roseaux entrelacés ensemble et enduits de bitume. On bâtit d'abord de la même manière les bords du fossé. Au haut et sur le bord de la muraille on éleva, vis-à-vis les unes des autres, des tours d'un seul étage, entre lesquelles en laissa un espace suffisant pour qu'un chariot à quatre roues pût passer et tourner.

L'Euphrate traverse cette ville par le milieu; ses deux rives sont bordées d'un mur moins haut que le mur extérieur, mais très-fort, et qui les rejoint à l'endroit où ils forment un coude avec le fleuve. Au centre du quartier occidental de la ville on voit le palais du roi, dont l'enceinte est grande et bien fortifiée.

Diodore dit que les jardins suspendus étoient aussi situés de ce côté; de l'autre, il y avoit le temple de Jupiter-Bélus, qui, avec ses énormes portes d'airain, subsistoit encore du temps d'Hé-

(1) D'après le calcul de d'Anville, les murs de Babylone devoient avoir 360 pieds de hauteur sur 90 d'épaisseur, mesure de France.

rodote. «Le temple, dit cet historien, se compose d'une enceinte carrée dont chaque face, a deux stades de longueur. Sa circonférence est par conséquent d'un mille. On voit au milieu une tour immense sur laquelle s'en élève une autre, et, sur cette seconde, une troisième, et ainsi de suite jusqu'à huit, qui vont en diminuant successivement de grosseur; des escaliers tournans, pratiqués en dehors, conduisent d'une tour à une autre; au milieu de la montée, on trouve une loge et des siéges pour se reposer. Dans la tour la plus élevée est une grande chapelle, et. dans cette chapelle, un grand lit. Personne n'y peut passer la nuit, à moins que ce ne soit une femme du pays dont le dieu a fait choix. En bas il y a une autre chapelle où l'on voit une grande statue d'or qui représente Jupiter assis.

Hérodote ajoute que, pour ralentir le cours de l'Euphrate, on lui avoit fait décrire un grand nombre de sinuosités en lui creusant des canaux artificiels depuis Arderrica, à une distance considérable au-dessus de Babylone, mais qu'il traversoit cette ville en ligne droite; sa largeur étoit de cinq stades.

Le père de l'histoire décrit la Babylonie comme un pays plat et bas, extrêmement fécond en blé, en milet et en sésame; mais il paroît, d'après le témoignage des anciens écrivains, que le bois à brûler ou à construire y étoit tellement râre et difficile à se procurer, que la plate-forme du pont jete sur l'Euphrate par Nitocris avoit été fait avec des dattiers.

Herodote dit encore que les pluies ne sont pas fréquentes en Assyrie, et que l'eau du fleuve y fértilise les terres et y nourrit la racine du grain, non pas comme le Nil, en se débordant dans les campagnes, mais à force de bras et par le moyen de machines hydrauliques qui la portent partout dans les champs. Le figuier, la vigne, l'olivier n'y croissent pas; mais, en revanche, la plaine est converte de palmiers; on mange une partie dés fruits, et, de l'autre, on tire du vin et du miel.

Mais, de toutes les curiosités du pays, Hérodote cite les bateaux dont on se sert sur le fleuve comme la plus remarquable. « Ils sont de forme ronde, dit-il; la charpente est en saule et en roséaux que recouvrent des peaux; ils peuvent transporter un âne; les plus grands le sont assez pour en porter plusieurs, indépendamment des marchandises. On les construit dans la partie de l'Arménie qui est au-dessus de l'Assyrie: quand ils sont chargés, on les laisse aller au courant du fleuve jusqu'à Babylone. A leur arrivée, les marchands vendent la cargaison, puis les matériaux qui les composent, excepté les peaux. Ils char-

gent celles-el sur leurs fines, 'ét rotuum dint par terré en Armépies, en chassant ces animatic devant eux; car la rapithité et la force du flauvelles emu pêchent de le remonter (1). 2 Ces l'observations générales aux la position et L'état ancien de Babylone miont para un prélimie naire nécessaire pour faciliter l'intelligence des remarques que je vais présenter au lecteur, et qui contiennent le résultat de mes recherchés durant six jours que je passai à Hillah, et que je consagrai à l'examen des suines de Babylone. : Me partiade Bagdad au mois de mars 18de set, après quatorze beures de marche à oheval : en sui» mantipresque toujours une ligne draite, jlarrivai à neuf houres et demie du soir à Hillah, ne m'étant afrêje qu'un quart d'heure en route. Rennel Exe da distance entre ces deux endroits à sûixante milles à vol d'oiseau : si j'en juge par le temps que j'ai mis à la parcouriret par le train dont j'allois, je l'estime à cinquante-trois milles : Ilvin l'évalue à cinquante, et sir Harford Jones à soinante-rinqu. , Tout le pays de Bagdad à Hillah est extrêmamontplat et nu ason peu d'élévation le rend presque partaut sujet aux inon ions des deux Leuves outre le squels il est situé. La culture est absulument bornée aux rives de l'Euphraté, exe capté un peu au-dessus de Hillah, où elle sétend

<sup>(</sup>i) Isaie, ch. xiii, v. 19; Ib.; xlyii, v. 5; Juannie, Li, v. 5; Ibannie, Li,

à deux milles dans l'intérieur, mais-seulement durant le temps des grosses eaux. Le récit pompeux d'Hérodote, suivant lequel les terres de la Babylonie produisent trois cents grains pour un; comparé avec l'aspect actuel du pays, offre une preuve frappante de la désolation qu'il a essuyée; car les habitans d'un village situé à vingt-cinq milles en decà de Hillah, sont dans un canton si misérablement pourvu d'eau, que, durant toute l'année, ils n'aperçoivent pas autour de leur hutte le moindre signe de végétation, et qu'ils sont obligés d'aller chercher à quelques milles de distance l'eau qu'ils boivent. Ces gens restent dans cet endroit si incommode, parce qu'il test situé à moitié chemin entre deux caravansérais: ce qui leur fait gagner leur vie en vendant du grain, de la farine, des dattes, du bétail et des anes aux caravanes qui traversent leur village; ils s'habillent avec les étoffes grossières portées par les hommes du commun, et fabriquées avec la laine et le poil des troupeaux qui paissent sur les bords des rivières : ils font aussi commerce de ces étoffes. Mais sur cette route on rencontre aussi des villages, impendamment de trois caravanserais, où les voyageurs trouvent des provisions et de l'eau; et, si l'on prenoit les movens convenables, il n'est pas douteux que le pays ne put parvenir à un haut degré de culture; car on voit de tous côtés les ruines de grands conduits d'eau,

surtont de cesui qui conduisoit du Tigie à l'Euphrate; si on relevoit leurs boids, et si on les entretenoit en bon état, ils répandroient les eaux des deux fleuves sur le terrain de la Babylonie, et donneroient sa facilité d'arroser touté la sursace du pays durant la plus grande partie de l'année.

Le lendemain de mon artivée, je louai des chevaux aussitot que cela fut possible, car les miens étoient hors d'état de me rendre aucun service pour le moment; et i allai visiter un monceau de décombres à sept milles au sud-ouest de Hillah, sur la rive droite de l'Euphrate. Je passaï huitheures à l'examiner. Niebuhr l'avoit vu. mais sans le visiter; il l'appelle une échauguette : aucuir autre voyageur n'en fait mention. C'est une masse immens avec un mur épais de neul pieds. qui seleve a la flauteur de soixante pieds. Son sommet est beaucoup plus haut que celui de la tour d'Aggourkoffou de Nemrod, près de Bagdad; l'étendue circulaire de la base est aussi bien plus grande. Les materiaux consistent en briques rouges ef blanches, soit cuites au feu, soit sechées au soleil; elles sont de la grosseur décrite par les voyagents qui ont parle de celles que l'on trouve dans four les citifices babyloniens, c'est-à-dire épaisses để trois à quatre pouces, carrées; chaque côte à an bied de longueur. Le mur dont je viens de parler est une maconnerie solide; les briques

ont été cuites, sont d'un blanc jaunatre, et unies ensemble par une couche mince de chaux gros. sière et de sable; je n'y ai apercu ni roseaux ni bitume. Ce mur étoit continu, comme je m'en suis convaincu en regardant l'intérieur par les trous que l'on n'a pas remplis, lorsque l'on a enlevé les échafaudages qui avoient servi à la construction; tout auprès du mur, et seulement sur le sommet du monceau, on voyoit entassées, les unes sur les autres, plusieurs masses solides, chacune de six à huit pieds de diamètre, de figure irrégulière, ressemblant à d'énormes fragmens de rochers difformes; quelques-unes d'une couleurbleue foncée, d'autres mêlées de veines bleues et jaunes, agréablement mélangées. Elles étoient extrêmement dures, et résistoient aux instrumens en fer, comme la pierre la plus dure. En examinant avec beaucoup d'attention ces masses curieuses, je fus d'abord tenté de croire, d'après leur, apparence qui ressembloit à l'extérieur popeux de, la brique, que c'étoient des fragmens de maconnerie en briques devenue compacte; mais cette idée s'évanouit, quand je reconnus les couches. de ciment qui étoient très-distinctes. Ces masses étant informes et si grosses, que je ne pouvois croire qu'elles eussent jamais eu une figure régulière, je ne savois à quoi les attribuer. Je me demandois comment on avoit pu se les procurer puisque dans ce pays on ne rencontre pas le plus

petit caillou; je n'en voyois pas non plus autour de moi, et rien ne m'indiquoit que ces immenses fragmens eussent jamais fait partie d'une construction. C'est ici que les Arabes trouvent généralement les briques couvertes d'inscriptions; ils sont sans cesse occupés à fouiller ces ruines pour en tires, des matériaux qui servent à bâtir les maisons de Hillah.

Pres de ce monceau, il y en a un autre moins haut, mais plus large, et qui en est entièrement séparé par un espace de cent vingt - huit pas. Il n'est surmonté que d'un seul bâtiment, qui est un petit édifice conique, semblable au tombeau de Zobeïde à Bagdad, et du même travail. On tire aussi de ce monceau beaucoup de briques pour bâtir, mais aucune ne porte l'impression de caractères.

Entre ces deux monceaux et l'Euphrate, on n'en rencontre aucune autre; c'est un fait dont je suis bien assuré, tant par le résultat de mes questions que par l'attention particulière avec laquelle j'ai observé la surface du pays quand je l'ai traversé, et pendant que j'étois au sommet du mont. A peu près à un mille et demi de Hillah, sur la rive gauche, et tout près du bord de l'Euphrate, il y a un monceau assez long, mais il n'offre rien de marquable. Deux milles plus loin, à l'est, il y en a un autre plus grand; on en rețire beaucoup de

briques cuites que l'on emplore pour les maisons modernes, et l'on n'y en trouve aucune séchés au soleil, ou qui ait des inscriptions. Dans un endocit, je vis un mur de briques rouges, de miveau anse la surface du sol, et qui s'enfonçoit à trente piede dans le monceau ; les décombres qui l'entouroitent avoient été enlevées pour pouvoir y arriver : un peu plus loin, je rencontrai les restes d'une issison qui doit avoir été très-vaste ; quelques portions des muss étoient encore en très bon état à dik pieds au dessus de la surface du sol, et, duns d'autres endroits, on n'avoit pas atteint à la base de leurs fondemens à quarante-cinq pieds de profondeur. Ces murs étoient épais de six pieds hait pouces et entièrement construits avec les plus belles briques jaunes cuites, unies par une couché mince de mortier, composé de chaux et de die. Rien ne pouvoit donner sujet de supposér que l'on eut employé des roscaux et du bitume dans aucune des parties de ce monceau (r):

A peu de distance de cette maison, on me montra un arbre décrépit, en me disant qu'il restoit seul de plusieurs autres aussi anciens que les guines, Les voyageurs qui les ont visitées racontent qu'ils ont vu, le long du sleuve, un grand nombre

<sup>(</sup>i) Pietro della Valle dit que les principales ruines sont au N. N. O de Hillah.

d'artints (nos sieux est d'un aspect extraordinaire (1). Geloi que j'observai avoit l'air de dépérir do sétusiés at ducantimon séjour en ce lieu, je n'en aperque sucum autre qui, lui ressemblat. Son tronc. à deux pieda au-desque du sol, avoit quatre piede sopt pouces de circonférence, sa heuteur étoit à peu prince singipieds; il étoit creux et offroit tous les symptômes de la vieillesse. En remontant à peu prei un mille, le long de la rive gauche ou orientale del Euphrate, on voit, à un quart de milie des bords de ce fleuve, une ruine que l'on regarde comme la tour de Bélus. La description d'Hérodote, tello que le major Rennel l'entend, dui donne une base de cinq cents pieds, et une hauteur égale (a). Mais ces dimensions paroissent tellement disproportionnées, que M. Rennel, quoiqu'il ne nie pas absolument le fait, hésite pourtanta l'admettre ll observe très-judicieusement que l'idee d'un mur haut et long de cinq cents pieds est ridicule, surtout quand il forme seulement un côté d'une base destinée à porter un édifice qui doit lui être proportionné. Strabon et Arrien disent que le sépulcre de Bélus étoit de forme pyramidale, ayant un stade, ou cinq cents pieds de hauteur et de largeur, et qu'il sut détruit

<sup>(1)</sup> Otter en vit quelques - uns (Voyages, Tom. II, pag. 211); Mebhar aussi (Voyages, Tom. II; p. 235); Rennel, p. 365.

<sup>(2)</sup> Rennel, p. 359.

par Xerxès, qu'Alexandre forma le dessein delle rétablir, mais trouva l'entreprise trop forte. M. Rennel pense qu'Hérodote avoit voulu éorire «largeux et longueur ., et non pas «largeur et hauteur (1)«» dans ce cas, il est d'accord avec Strabon; cessui donne lieu d'imaginer une pyramide composée de huit assises; elle ressembleroit à la grande pyramide de Memphis, excepté qu'elle auroit à peu près vingt pieds de plus d'élévation. Les Grecs, contemporains d'Alexandre, qui sont mention du temple de Bélus, avoient aussi vu les pyramides d'Egypte, et cependant ils n'établissent aucune comparaison entre ces monumens, soit pour la masse, soit pour la hauteur. Strabon dit que les côtés du temple de Bélus étoient en briques séchées.

Pietro della Valle, qui visita ces ruines en 1616, décrit ce monceau, ou la tour de Bélus, comme une masse hétérogène de l'état primitif de laquelle il ne pouvoit rien dire, et ajoute qu'elle avoit onze cent trente-quatre pas, ou deux mille sept cents pieds de circonférence, mais il ne nous apprend pas quelle forme elle présentoit. Je dois avouer que, lorsque je m'en approchai, je fus agréablement surpris de la trouver beaucoup plus ré-

<sup>(1)</sup> P. 360. Cet habile géographe me semble avoir donné à l'opinion d'Hérodote un sens dont elle n'est guère susceptible.

gulière que je ne m'y serois attendu; elle m'offrit un carré presque parfait, et dont les côtés, excepté celui du sud, étoient bien alignés et frès-reconnoissables. Sa circonférence, à dix pieds en dedans du bord extérieur des décombres, étoit de neuf cents pas; ce qui, à deux pieds et demi le pas, lait deux mille deux cent cinquante pieds. Ayant ensuite mesuré, en marchant, les faces du sud et de l'est, je trouvai que la première avoit cent quatre-vingts pas de longueur, et la seconde, cent quatre-vingt-dix (1). L'angle du sud-ouest étoit le plus haut de toute la masse. Les voyageurs modernes, cités par M. Rennel, omettent de nous apprendre de quelle espèce de matériaux le monceau étoit composé; mais il paroît évident que la face extérieure où le revêtement étoit de briques rouges cuites et unies entre elles avec de la chaux et du sable, et que la masse intérieure étoit composée de briques séchées et de couches de roseaux et de bitume qui en lioient les assisés entre elles (2): Je forme cette supposition, parce que le terrain, au pied de chaque face, est jonché d'une grande quantité de briques rouges et qu'en montant au sommet du monceau, on ne voit dans toute la masse que des briques séchées (3). Les briques,

<sup>(1)</sup> Terme moyen, 660 pieds chaque face.

<sup>(2)</sup> Beauchamp a trouvé du bitume à chaque couche à Babylone.

<sup>(5)</sup> Je remarquai un monocau qui étoit très-grand et

ap cet endroit, sont beaucoup plus grandes, plus grossièrement failes et plus épaisses que colles que javois tenognizées aupanapant delles pe portent pas d'inscriptions, et les Arabes pe les recherchent pas beaucoup pour les constructions, parce qu'elles sont tendres. Je trouvai les côtés absolument dans le même état que l'ont décrit les voyagours qui m'ent précédé, escarpés et raboteux dans quelques parties, et en pentes asser douces dans d'autres. avec des ravines profondes, creusées évidemment par les pluies. Mais, malgré l'examen le plus minuticux, je ne pus découvrir de caverne dans cette masse, et je ne partage pas non plus l'opinion de Pietro della Valle, qui prétend qu'elle est entourée de netits manticules larges de cinquante à soixante pas, M. Rennel semble (1) saisir avidement cette assertion, pour faire cadrer les diffiensions actuelles avec celles que donne Hérodote dans sa description de gette tour, en ajoutant, à l'espace qu'elle souvre, relui qui est occupé par ces petits tas. Mais lorsque je contredis ainsi Pietro della Valle (2), en attend de moi la preuve que mes observations sont exactes. Or, tous les voyageurs qui ont visité cas ruines avouent, à l'exception de

de forme circulaire; il y avoit près de sa base quelques morceaux da tuiles on briques colorées, (Gunnauquan, Voyage que Indes en 1285.)

<sup>(1)</sup> P. 364.

<sup>(2)</sup> Le voyageur romain, Pietro della Valle, me semble

M. Beauchamp, qu'ils n'ont pu les examiner qu'en couragt, à cause de la brièxaté du tamps et de la erninte des Arabes, Au contraige, je ne redoutois auchne espèce d'attaque; rien ne me pressoit Je pus done voir tout à loisir, et j'appartaille plus grande attention à mon examen. L'étois assis sur le sommet de la tour, en lisant la pertie de l'ouvrage de M. Rennel dans laquelle il est question de ce reste d'antiquité. J'eus beau regarder tout le pays autour de moi, je n'aperçus ni monticule, ni même la trace d'un monceau, à l'exception de celui que je viens de décrite, qui est à la distance d'un demi-mille, et les deux rives d'un courant d'eau profond qui coule perpendiculairement au fleuve, et parallellement à la face sud-ouest du carré. La hauteur de la tour paroît considérable, si l'on en juge d'après la dimension des objets répandus dans la campagne voisine, et que l'on aperçoit de son sommet, car un homme à cheval semble bien petit. Ce fut le seul endroit où je trouvai du bitume et des roseaux employés comme ciment. Ou en voit aussi à Aggherkif, près de Bagdad, à la sixième, la septième et la huitième assises de briques; ici, au contraire, il y en avoit constamment à chaque assise. Beauchamp, qui a visité ces ruines plus surement et plus souvent

étre celui qui a le mieux-vu la Mésopotamie; c'est un bomme d'esprit fort instruit, mais d'une vanité et d'une prolixité insupportables. qu'aucun des voyageurs qu'il avoient précédé ou qu'il ont suivi, donne plus de détails, et, suivant moi, est plus exact que Pietro della Valle (1). Il parle sussi de choses que je n'ai pu vérifier malgré les recherches les plus soigneuses; mais il dit qu'il ne des a pas vues et qu'il se borne à rapporter ce que les habitans du pays lui en ont appris.

Quant aux autres voyageurs qui ont visité ses lieux célèbres, ce seroit pousser la complaisance drop loin que de placer une confiance implicite dans leurs relations; car il paroît qu'ils n'ont fait que passer, et souvent même ils n'ont su'qu'ils se trouvoient au milieu de ces ruines remarquables

(1) P. 13. La route de Pietro della Valle, dit M. Rennel, doit lui avoir fait traverser toute l'étendue de la partie orientale de Babylone. Niebuhr et Otter n'ont pas, il est vrai, traversé le même terrain, parce qu'ils ont pris la route directe de Hillah à Bagdad, qui passe à l'est des ruines, mais qui, toutefois, coupe presque entièrement l'emplacement de Babylone entre la prétendue tour de Bélus et la face orientale du mur de la ville. » (P. 365.)

J'observerai à ce sujet que les ruines des monceaux sont situées à gauche, à peu de distance de la route directe de Hillah; un voyageur ne voit la tour de Bélus que lorsqu'il passe auprès, et doit s'écarter de son chemin, s'il veut l'examiner. Or, cette visite lui prendra plus de temps qu'il n'en a généralement à donner, d'après le témoignage unanime de tous ceux qui ont fait la même route, (sans parier de la crainte d'être surpris par les Arabes-Bédouins.

que lorsque leurs condacteurs leur ont dit qu'ils traversolent les lieux où fut la tour de Babel (2), par consequent, ils n'avdient pas le temps d'exam miner les tas de décombres. D'autres voyageure n'ont visité qu'une rive de l'Euphrate, ne vous lant pas courir le risque de rencontrer des Arabes en allant satisfaire leur curiosité de l'autro côté de ce ffeuve. Depuis la tour de Belus, qui est à: quatre milles de distance de Hillah en ligne droite, on ne voit plus de monceaux en remontant le long des bords du fleuve, pendant douze milles ; jusqu'à un petit tas de briques blanches et rouges que les Arabes nomment le bain. Je soupçonne que ce sont les restes d'un édifice moderne; j'en juge ainsi d'après la dimension, la couleur et l'aspect général des briques, qui n'ont pas la

<sup>(1)</sup> En approchant à quelques milles de Hillah, sur la rive orientale de l'Euphrate, et ne m'attendant pas à voir les ruines d'une ville, mon attention fut fixée à la vue de longs monceaux de terre. Mes guides me dirent que c'étoit Macloube; mais, ne parlant que fort peu l'arabe, et n'ayant rencontré à Hillah personne qui sut l'anglois, je n'appris qu'à mon arrivée à Basra quel étoit le lieu que j'avois vu : j'avois sans aucun doute passé sur l'emplacement de l'ancienne Babylone. (Voyage de Cunningham.)

<sup>«</sup> Le seigneur des armées l'a fait disparoître avec le balai de la destruction. »

<sup>«</sup> Pays où nul homme n'habite, et où le fils de l'homme ne passe pas. »

moindre ressemblance avec celles que j'avois vues précédemment. Je suppose que cet endroît n'a sucora été visité par aucun voyageur, car il se trouve à une distance trop considérable de la grande route de Hillah à Bagdad, et pulle personne/n'en fait mention.

Voilà tons les monceaux, ou, comme on les appelle, les ruisses de Babylone que l'on montre généralement aux voyageurs sous le nom général de Babel. Cependant, après beaucoup de questions, j'appris qu'il y avoit, à quelques milles

appelle, les ruises de Babylone que l'on montre généralement aux voyageurs sous le nom général de Babel. Cependant, après beaucoup de questions, j'appris qu'il y avoit, à quelques milles de Hillah, des tas de ruines sur la rive droite, entre le fleute et le village de Karakouli. Je m'y rendis en conséquence, et j'aperçus un espace d'un demi-mille carré couvert de fragmens de diverses sortes de briques; mais leur vue ne me prouva pas qu'elles ne ressembloient, ni par la matière ni par la forme, à celles que j'avois trouvées à la tour de Bélus, et au monceau situé entre ce monument et le fleuve : je revins donc sur mes pas, un peu déconcerté.

Ayant satisfait ma curiosité en examinant tous les monceaux ou les lieux que M. Rennel a décrits, ou que les habitans du pays m'avoient indiqués comme appartenant à Babel, je me mis à chercher les restes du fossé et du mur qui avoit entouré Babylone. C'étoit le principal objet de mon voyage, et je ne l'avois pas encore rempli. Aucun voyageur moderne n'a vu ni l'un ni l'autre;

aucun he dit non plus qu'il les ait manie cherches. Mes informations ser ce point; pinimi: les Arabes, ne m'apprirent rien. Désirant néanmoins vérifier les conjectures de M. Rennel, je commençai mes recherches en descendant le long du fleuve pendant cinq milles, et enaute je sulvis ses sinuosités en rémontant sevrire prientale ou gauche. Pendant seize milles au nord de Hillah, je protongest karive gucidentale on degite de la même manière, et je ne découvris pas la moindre trace, en apparencet, d'anc entravation profonde en lighe divite, ni des restes de monceaux ou de décombres dai pussent laste deniecturer qu'il y sit été un fossé ou ou mar sue une longueur de vingt un milles. En miournant pliez moi, je quittal les sinuosites du fleuve à sa rive occidentale; 'et', marchant on ligne droite du village de Karakouli, à quinze milles au nord ct à l'ouest de Hillah , arrival à cette viller Le leur demain, je quittai les bords du fleuve pres de la tour de Belos not je m'en éloignai de six milles à Fest et d'autant à l'ouest. Ayant, ainsi parcouru un espare de vingt-un milles en longueur, en suivant le cours de l'Euphrate, et de douze milles en largeur en le coupant, je ne pusiaper cevoir rien, qui me donnat lieu de confecturer quicili eub entisté que mus ou un fosse dans cette vasta etenduo (14). Au resta, ceci mène à cette

<sup>(1)</sup> Des voyageurs ont dit qu'ils avoient pur de longs

dignes d'être remarquées ; je termitteral mon memoité par quelques observations générales. Je pense d'ailleurs qu'il est inutile de s'occuper plus' long-temps de l'étendue des murs de Babylone, et de la surface que cette ville couvroit, car'il n'enreste rien qui puisse aider à partager l'epinion des anciens ou des modernes sur ces points:

Pietro della Valle et Beauchamp dontient d'la tour de Bélus une étendue de six cent quarante. à six cent soixante piede carrés. J'ai mestité su cileonférence en marchant, et j'ai trouvé que ses faces avoient chacune une longueur de neuf cents pas ou deux mille deux cont cinquante Bleis! le pente, en descendant par les côtés, est gratifélle ovén général aisée. Je n'hi peut-être pas mesure dans le même endroit que les deux voyageurs que ie vietite de citer ; mais ka différence qui se trouve estre nos résultats n'est pas importante; cur uif laps de temps de deux cents ans qui s'esti écoulib catre Pietro della Valle et moi peup aven produit des changemens considérables. La hautin de l'angle du sud-ouest, qui est la partie la plus ele ree,... est estimée à deux pents pieds. Je manquels de movens pour vérifier cette évaluation ; massife le crois exacte. Della Valle parte de deux sortes de briques, les unes cuives au fon, des autres sóthées au soleil, Beauchamp n'a rencontre etto les premières. J'en ai vu des unes et des autres et austi une troisième sorte qui est d'un range

fonce comme les briques angloises, et qui extremement cuite. Celle-ci est tres-commune l'échauguette de Niebuhr, et porte généralement une înscription, mais en petits caractères; je ne pus m'en procurer une seule entière. Elles sont toujours en petits morceaux. Ces deux sortes se trouvent à la tour de Belus, au monceau qui est vis-à-vis; et à l'échauguette, mais les briques, sechées au soleil, ne se voient qu'à la tour de Bélus; l'intérieur en est composé; c'est aussi le seul monument où il y ait encore des roseaux et du bitume employés pour unir les assises de briques séchées; il paroit qu'on s'en étoit beaucoup moins servi dans les autres constructions; cependant on en voit, comme je l'ai dit, à Aggerkif, près de Bagdad. dans des ruines qui sont certainement de hâtisse babylonienne. Il paroît qu'en général on faisoit peu d'usage des foseaux et du bituine avec les briques cuites. Un les unissoit plus communément avec une couche mince de chaux et de sable. Les. briques séchées ont quatre pouces sept dixièmes d'épaisseur, dix-sept pouces et demi de largeuft : les briques cuites, trois pouces d'épaisseur, douzé pouces de largeur, et pesent ordinalrement trenteune livres.

L'Euphrate est navigable pour des bâtimens de trois cents tonneaux jusqu'à Korna, situé à cent vingt milles du Golfe persique. Les bâteaux de quatre-vingts tonneaux et au-dessous peuvent

remonter de Korna à Hillah pendant six mois de l'année. Leur construction est singulière; ils n'ont qu'un mât avec une grande voile latine; leur forme est à peu près celle d'un croissant; ils n'ont pas de quille, et leur gouvernail est grossièrement faconné; les membrures et les bordages sont grossièrement cloués ensemble. L'extérieur est enduit de bitume (1); quand ces embarcations descendent le fleuve de Hillah à Korna ou à Bassora, elles vont à la voile si le vent est favorable; s'il est contraire, elles se laissent aller au courant de l'eau. Pour remonter le fleuve, on attache une corde à la tête du mât, quatre ou six hommes en tiennent l'extrémité, et le traînent ainsi à la remorque (2).

(1) Nous arrivames à un lieu, nommé Aït, près duquel il y a une éruption continuelle de fumée et de poix bouillante dont les torrens couloient dans la plaine voisine à une grande distance. Les Maures l'appellent la Bouche de l'Enfer. Ils en enduisent leurs bateaux à trois à quatre pouces d'épaisseur, et trouvent qu'elle les préserve admirablement bien de l'eau. (R. Fitch, Voyage à Ormuz en 1583.—Collection de Harris, p. 207.)

ţ

Preacher, voyageur plus moderne, parle aussi d'une substance qui sert, dans tout ce pays, à empecher les barques et les bateaux de prendre l'eau. (Collection de Churchill, p. 719.)

(2) Ces remarques me furent suggérées en lisant une note de Larcher sur Hérodote, dans laquelle il doute beaucoup que l'Euphrate soit navigable au-dessus de Korna. il est curieux d'observer comment; malgré le laps des siècles, certaines contumes locales et certains usages continuent à être en pratique. Les bateaux circulaires, faits en roseaux et de la forme d'un bouclier qui attirétent tant l'attention d'Hérodote, et qui, de son temps; faisoient la navigation du fleuve, ne différent presque pas de ceux dont on se sert aujourd'hui (1). Il existe aussi un autre genre de navigation dont parle Xénophon (2). Lorsque les marchands de l'Arménie s'embarquent sur le Tigre, ils rassemblent un grand nombre de peaux de chèvres, les enflent; puis les joignant ensemble, ils en forment une espèce de radeau carré (3);

(1) La même espèce d'embarcation, dit Rennel, est aujourd'hui en usage sur la partie inférieure du fleuve, et porte de même le nom de Kefah (navire rond); mais elle est faite en osier et enduite de bitume: on emploie rarement les peaux, qui sont plus rares qu'autrefois. (P. 205.)

Ces embarcations ne sont usitées qu'en guise de bacs sur les canaux, le courant du fleuve étant trop fort pour qu'on les emploie comme un bateau : ces barques ne sont composées que d'osier et de bitume, et ont environ sept pieds de diamètre. Je les ai vues transporter dix personnes du bord à l'autre d'un grand canal. A Bassqrah, on recherche beaucoup des pirogues qui se construisent dans l'Inde, et qui en sont apportées par les navires de commerce pour être vendues.

- (2) Anabasis, Liv. I, ch. v, § 10.
  - (3) Il descend d'Arménie à Feloughia, par le Tigre,

il y en a souvent cinquante, et même cont; en place dessus des nattes, sur lesquelles ou poge les marchaudises; les propriétaires de la cargaison et les passagers se mettent par dessus le tout, et on laisse aller ce radeau au courant du fleuve; il donne quelquefois contre des îles et des endroits où l'eau est peu profonde; mais le lit du Tigre n'étant pas dur, endommage rarement les peaux (1).

La marée, en arrivant à Korna, produit un effet singulier: elle surmonte le courant de l'Euphrate; mais celui du Tigre étant trop fort pour qu'elle le dompte, on voit, quand on est au confident des deux fleuves, d'un côté la marée remonter dans l'Euphrate, de l'autre reculer, parée qu'elle est repoussée par la rapidité du Tigre; et produire ainsi, par la direction contraire de ces deux courans, un remous violent.

une bonne quantité de denrées. Elles arrivent sur des radeaux faits de peaux de chèvres gonflées et de planches posées par-dessus, sur lesquelles on place les marchandises. Quand la cargaison a été débarquée à Babylone, on ouvre les peaux, et on les rapporte à dos de chàmeaux en Arménie, pour s'en servir dans un autre voyage. (Voy. R. Fitch.)

(1) Nous descendimes le Tigre jusqu'à Bagdad, pon dans des bateaux, comme sur l'Euphrate, mais sur des satares ou radeaux: on les vend à Bagdad pour bois à brûler, et ou rapporte les peaux par terre sur des ânes. (Voy. J. Preacher, p. 748.)

Les marées du (folse persique se sont sentir dans l'Euphraté à vingt milles au-dessus de Korna ou à cent quarante milles de l'embouchure du seuve. Selon le rapport des habitans du pays, la profondeur de l'Euphrate à Hallah est de plus de quarante pieds dans les grandes eaux (i); quand je les vis, la surface de l'eau étoit à trois pieds des bord de la rive; elle étoit par conséquent bien près de su plus grande hauteur, ear nons étions à l'époque de son gonstement annuel (2); ainsi je suppose qu'il atteint au point qui m'avoit été in diqué. Il est plus large, mais moins rapide que le Tigre ou Djela. La partie comprise entre Kara-

<sup>(</sup>i) On dit à Texeira qu'il avoit trente pieds de profondeur à Musib, vingt milles au-dessus de Babylone. (Rennet, p. 373.)

<sup>(2)</sup> Les epinions varient sur la largeur de l'Euphrate à Hillah: Niebuhr dit qu'elle est de cent trente pieds; un autre voyageur moderne en a trouvé douze cents (anglois): suivant Strabon, elle est d'un stade ou six cent soixante-dix-huit pieds (anglois). L'idée de Rennel sur la pente des rives de l'Euphrate et du Tigre n'est qu'une conjecture, car les bords de ces fleuves sont perpendiculaires, et, dans le temps des crues annuelles, acquièrent non une grande largeur, mais de la profondeur et de la rapidité. L'Euphrate commence à croître en janvier, et le Tigre beaucoup plus tôt; ils sont à leur plus grande hauteur à la fin de mai; ils s'élèvent à douze pieds en ligne perpendiculaire. Texeïra et sir Harford Jones disent que c'est une crue considérable.

kouli et le monceau étoit très-étroite; ensuite il s'élargit heaucoup en approchant de Hillah, et, tout près du monceau, il décrit tout à coup une courbure, coulant presque entre la tour de Bélus et le grand monceau qui est vis-à-vis; c'est ce qui , m'a, fait hasarder, la conjecture, qu'autrefois il a pu passer entre ces deux monumens, au lieu de couler, comme à présent, à l'ouest de l'un et de l'autre. Les inondations de ce fleuve ne contribuent pas à fertiliser la terre; on la cultive uniquement à l'aide des irrigations. L'eau remonte dans une auge par le moyen d'une machine très-simple qu'un seul homme met en mouvement; elle est ensuite conduite par des canaux étroits dans tous les champs. Les piliers en terre, sur lesquels la barre de traverse s'appuie, ont à peu près deux pieds de diamètre; le vaisseau qui enlève l'eau est de forme ovale, long de trois pieds, large de seize à dix-huit pouces, c'est un panier en roseaux tressés, enduit de bitume (1).

<sup>(1) «</sup> La machine dont on se servoit pour répandre les » eaux du fleuve dans les campagnes s'appeloit undovelor, » en latin tolleno: c'est, je crois, une espèce de bascule » dont on se sert encore dans quelques-unes de nos provinces pour puiser l'eau des puits, et la répandre ensuite dans des auges immensés où l'on abreuve le béstall. » (LARCHER.) Je crois que cette remarque du savant traducteur a été faite sans trop de réflexion. La bascule françoise et la machine babylonienne, aujourd'hui en

Le mauvais état des canaux est cause que la culture se trouve restreinte aux terrains situés sur les bords du fleuve, ou du petit nombre de rigoles dans lesquelles les eaux peuvent entrer à l'époque de leur crue annuelle. Ainsi, ce pays, qui passoit pour le plus fertile du monde, ressemble plus à un désert qu'à un territoire qui rendoit quatre cents grains pour un.

Il est très-remarquable qu'au-dessus de Korna, situé au-delà de Bassora, au confluent de l'Euphrate et du Tigre, on n'aperçoit plus de dattier sur les bords de ce dernier fleuve, tandis que ceux du premier en sont garnis jusqu'à Babylone, et même très-loin au-delà.

Hérodote, ainsi que je l'ai rapporté plus haut, dit que le palmier produit du pain, du vin et du miel. Les dates composent encore aujourd'hui une partie si essentielle de la nourriture des habitans, que l'on peut les regarder, sans être taxé d'inexactitude, comme le pain du peuple. On s'en sert aussi pour fabriquer une liqueur fermentée

usage parmi les Arabes, ne sont pas également propres à tirer l'eau des puits, et la dernière n'est pas en état de l'élever d'une certaine profondeur. Je ne suis pas sûr qu'elles soient exactement les mêmes, Hérodote ne décrivant pas l'ancienne, et se hornant à dire que c'est une machine hydraulique. Probablement, la machine moderne ne diffère pas beaucoup de l'ancienne, la première étant extrêmement simple et commode pour l'irrigation. à laquelle on donne de la saveur en y ajoutant de l'anis! On sait que les anciens n'étoient pas d'une délicatesse extrême pour le goût de leurs vins, et qu'ils appeloient ainsi toute espèce de liqueur fermentee. Il est possible, au reste, que les Babyloniens aient possede l'art d'extraire la sève du dattier et d'en composer, par la fermentation, une liqueur, ou, comme Hérodote l'appelle, un vin, art que les Arabes actuels ignorent; d'ailleurs l'introduction et l'influence du mahométisme dans ces pays ont probablement fait tomber ce procédé en desuétude, de sorte qu'il a été oublié et perdu. Il est plus difficile d'expliquer comment le palmier produit du miel, à moins que l'on ne suppose que les anciens, n'ayant que le miel pour donner un gout de douceur à leurs mets et à leurs boissons, appliquoient ce nom à toutes les substances qui avoient une saveur douce, de même que nous employons maintenant les mots de sucre ou saccharin pour tout ce qui est doux au goût, ou bien ressemble au suore. Encore aujourd'hui, les Arabes' et les Turcs se servent du sucre de dattes dans beaucoup de conserves. On le prépare avec le suc de la datte, qui est très-abondant quand ce fruit est frais, et qui en transsude quand il y en a nue. grande quantité entassée. Je sais qu'un médecin, de Bombay a réduit en une substance sucrée et grenue la sève du dattier; mais il est extrémement douteux que les chimistes, du temps d'Alexandre

Hillah est par 3aº 28' de latitude nord suivant Niebuhr, et 32' 38', suivaht Beauchamp. Cette ville qui, dit-on, occupe une partie de l'emplacement de l'ancienne Babylone, est usez grande, on y compté de dix à douze mille habitans; l'Euphrate la traverse. Les deux parties de la ville communiquent entre elles par un pont de bateaux d'une construction très - grossière; ils sont joints ensemble par de grandes chaînes de fer et des plateformes faites en troncs de dattiers, en nattes et en terre. Les maisons sont entremêlées d'un grand nombre de dattiers; ce qui, à une certaine distance, donne lieu de supposer que cette ville est très-grande et située au milieu de bosquets. (1).

La route de Bagdad à Hillah est bonne; le pays, aussi loin que la vue peut s'étendre, est absolument plat, et coupé de canaux creusés jadis du Tigre à l'Euphrate, mais que l'on ne reconnoît aujourd'hui qu'à leurs bords détruits.

Le climat passe pour très-serein, très-beau, et très-sain, quoique les chaleurs soient très-fortes depuis le mois d'avril jusqu'en octobre. L'eau de

(1) Vis-à-vis de Babylone il y a un joli village d'où l'on va à la ville par un long pont de bafeaux retenu par une grande chaîne de fer attachée de chaque côté du fleuve. (Voy. R. Fitch.)

l'Euphrate est aussi estimée aujourd'hui par les Arabes, que l'étoit, dans l'antiquité, celle du Khoaspes, le Karonn des modernes, par les monarques qui résidoient à Echatane (1).

(1) On peut consulter, sur les ruines de Babylone, le Woyage de Rich, dont la traduction en françois a paru à Paris, chez Firmin Didot, en 1818.

in they

. av liá.. . er la

herricaliferial falls account

# the constant same as salt through and an action of the constant same as the sa

Petit groupe voisin de l'archipel de la Société, dans le Grand-Océan.

#### Manaia.

L'îte que Cook a improprement nommée Manghia (1), est ceinte d'une barrière de rochers de corail, hauts de 20 à 70 pieds, et percée de quelques ouvertures par lesquelles on pénètre dans l'intérieur. La partie cultivée de l'île consiste en

(1) Ce grand navigateur la découvrit le 29 mars 1777. Deux insulaires se hasardèrent à venir, dans une piroque, le long du navire de Cook, mais ne voulurent jamais monter à bord. On leur demanda le nom'de leur tle; ils répondirent Manghara ou Manghia; ils y ajoutoient quelquefois les mots de noue, naï, naïva: ils dirent que leur chef s'appeloit Orouaecka. Cook essaya de débarquer; la violence du ressac l'en empêcha. Il ramena avec lui l'insulaire auquel il avoit d'abord parlé; et qui cette fois consentit, quoique avec répugnance, à monter à bord: il paroissoit si inquiet et si mal à son aisa, que Cook le renvoya bientôt. Cook, ayant vu de près les insulaires sur la plage, les dépeint comme ressemblant beaucoup aux Taïtiens. (E.)

six grandes vallées, où il y a des plantations de taros, de bananiers, de ti (1), de cocofiers, et d'arbres à pain; mais ces derniers ne sont pas nombreux. La disette est quelquelois si grande dans la saison sèche, que beaucoup d'insulaires meurent de besoin. Deux causes peuvent contribuer à cette calamité: d'abord, la paresse des habitans; secondement, leur propension à voler, et même à commettre, par malveillance, du dégât; il en résulte que les jeunes plantations d'arbres à pain et d'autres arbres sont quelquefois pillées. Les déprédations de ce gente sont si communes, · que les cécotiers sont entourés de feuilles sèches jusqu'à la moitié de leur hauteur, afin que le bruit qu'elles feroient, si on touchoit la tige, avertit du larcin projeté.

Le nombre des habitans de Manaïa est de 1,000 à 1,500. Quelques-uns ont embrassé le christianisme; mais le roi et les principaux insulaires sont rostés idolátres.

Manaïa étoit partagé entre cinq chefs ou rois, comme les appellent les missionnaires; ils se nommèrent Nemanatini, Teau, Paparani, Téourno-rongo, et Kaiaou; ils se faisoient la guerrez le pression, ayant vaincu les autres y exerce aujour-d'aut le pouvoir supréme. L'îlé est divisée en six

<sup>(1)</sup> Ti (Dracana ternisalis): on emploie sa racine pour en préparer une boisson enivrante. .... (B.)

cantons, gouvernés chacappear uni chéf qui jouit d'une grande autorité of sermona. Imparation d'une grande autorité of sermona. Imparation des autorités qui sont, Oro, Taméy Testilo, Tohiti et Motoro. Ils official au premier, mais extrement, des sacrifices humains, ils ont autorités des imbrais, et régardont centaines espèces de vêteriens comme sacrées, toutes sortes de personnes nes peuvent pas les porters il m'est pas permis aux hommes et aux femmes de manger ensemble:

Leur manière de disposer des morts est singulière: sur un des monticules les plus hauts, est un trou très profond, qui probablement communique avec la mer; c'est la que tous les cadavres sont jetes sans nulle distinction, après les avoir couverts d'un morceau de toile qui est fixe avec une corde. Les corps sont apportes la dé toutes les parties de l'île. Depuis un temps immémorial on se conforme à cet usage; il s'exhale de l'ouverture une puanteur épouvantable.

L'infanticide est inconnu, ce qui concourt, avec le peu de maladie qui règne dans l'île, suite de la rareté des communications des habitans avec les Européens, à augmenter la population. Les missionnaires et le capitaine du navire qui les amena, étoient les premiers Européens qui eussent débarqué à Manaïa.

Le langage de cette île resemble plus 2 celui de la Nouvelle-Zelande qu'à celui de Tarti : le ng entièrement inconnus. Les, insulaires montrent beaucoup d'adresse dans la fabrication de leurs étoffes, de leurs pirogues, de leurs haches de pierre, et de leurs pendans d'oreilles. Leur tête est converte d'une profusion d'étoffes à namages, de grains rouges, et de handelettes d'un travail délicat, Augun des insulaires del ces mers n'égale lles. Manaïens dans da fabrication de leurs bandelettes (1).

Rarotonga.

Là population de cette île est de 6,000 à 7,000 à mes. Autrefois, trois chefs, nommes Make, Tinomana, et Pa la gouvernoient, et se faisoient des guerres longues et sanglantes; mais aujourd'hui le consentement général a délégué ce pouvoir suprême à Makê. Ce chef a embrassé le christianisme, et a donné, des preuves de la sincérité de sa conversion, en éloignant sept de ses femmes; car il en avoit huit; il n'en a gardé qu'une. Il est très-assidu à l'école, très-attentif aux instructions religieuses, et donne un prompt acquiescement à tous les plans qui ont pour objet le bien spirituel et temporel de son peuple. C'est un bel homme, d'une figure agréable; il a huit fils et quatre filles.

<sup>(1)</sup> Cook place cette the par 21° 57' de latitude S. et 201° 53' de longitude E. de Greenwich

Les progrès du christianisme ont été plus rapides, dans, cette fle que dans l'archipel de la Société; set heureux succès est du aux efforts de deux prédicateurs taitiens, depuis 1824, car auparayant jon connoissoits à peine l'existence de cette île.

Quand les insulaires étaient idolatres, ils adoroient quatre principales divinités; sagoir: Taaroa, Botea, Tohiti et Motoro: les noms des deux dernières correspondent à ceux des dieux de Manaia on ne leur offroit pas de sacrifices humains. Il y avoit dans l'île une association semblable à celle des Arréois, mais qui, à la naissance de leurs enfans, ne tuoient que les filles. En temps de guerre, on coupoit la tête des hommes tués sur le champ de bataille, puis on les mettoit en tas, dans les morais; quant aux corps, les vainqueurs les mangeoient dans un grand repas. Les convertis au christianisme, avant d'acquérir leur supériorité actuelle, eurent à soutenir une bataille contre les idolâtres, qui les inquiétoient continuellement, et les menaçoient de les exterminer eux et leur religion. Les idolàtres furent mis en déroute, et laissèrent leurs dieux entre les mains de leurs adversaires. Les chrétiens traitèrent avec bonté ceux de leurs ennemis qu'ils firent prisonniers, et leur rendirent la liberté. Ceux-ei revinrent en corps, et déclarèrent qu'ayant perdu leur tête, parce qu'ils avoient été saisis par là, ce qui est

uir signe de captivité, ils étolent pérdus; as afbuferent que leurs dieux les avolent' trominés, et du'ils désiroient être reçus partificée chirefleus Les mages des dieux, prises au nomble de qual torze, et gul avoient à pet près vingt fileds de long sur six de tour, restèrent étendues dans l'enclos des missionnaires, comme ceile de Dagon raicatoratoria devant l'arcke. - L'établissement des missionnaites est situé à Fentiee d'une belle vallée, longue d'e trois milles il renfertile plusieurs cetitaines de maisons, dont cent duatre-vingts sont revetues de platie. De ce nombre est celle du roi, qui est tapissée avec beaucoup de gout, en tolles peintes, et décorée d'ordemens en cogdilles : elle à cent trente-six pieds de long sur vingt-quatre de large; elle contient huit chambres avec des planchers. Tout a côte, il y en a une autre, longue de cent trentehuit pieds et large de vingt, dans laquelle le roi mange; ses domestiques et les autres personnes attachées à son service y demeurent. La maison des deux prédicateurs taitiens a quatre vingtdix pieds dans un sens, et trente dans l'autre . mais partout le sol est revêtu de planches; les chambres sont meublées de lits, de sofas, de fau teuils et de tables; tous ces meubles out été faconnés par les insufaires, sous la direction de leurs ilistituteurs.

L'ffe est un grand fardin cultive; les flancs des

collines, en un mot, tout emplacement où les végétaux comestibles peuvent croître, sont plantés en taro, bananes, potirons, patates et ti. Les cocotiers et les arbres à pain sont rares; Maké voudroit bien augmenter le nombre de ces arbres; mais les insulaires ne se soucient pas beaucoup des derniers. Toutefois, ils soignent l'agriculture; on les voit tous, hommes, femmes, enfans, constamment occupés aux travaux de leurs plantations.

Le roi et les principaux chefs lisent bien; en général, l'instruction fait des progrès rapides parmi le peuple. La pluralité des femmes est entièrement abolie.

#### Aitoutake.

L'établissement formé dans cette île a environ, deux milles de long; il consiste en un grand nombre de chaumières blanches, bâties à l'ombre de grands aitos; ce qui produit un effet très-pit-toresque. On a construit un môle en rochers de corail pour que les canots pussent aborder avec plus de facilité: à son extrémité, on a dressé un mât au haut duquel on hisse un pavillon quand un navire arrive en vue de l'île. Le môle, a six cent soixante pieds de long et dix-huit pieds de large.

Le nombre de maisons revêtues de plâtre est de cent quarante-quatre; plusieurs sont meublées de lits et de sofas. Les maisons des principaux ches sont solidement baties, mais moins finies que celles de Rarotonga. Les semmes sont des bonnéts et des capotes; les hommes portent des chapeaux bien faits. Beaucoup d'insulaires savent lire; ils sont assidus à l'étude, quoiqu'ils conservent encore plusieurs manières sauvages.

Cette île, ainsi que celles de Manaia et de Rarotonga, a éprouvé un manque de vivres: l'eau y
est rare; et dans la saison sèche, qui dure de juin
à novembre, les sources, d'ailleurs peu nombreuses, tarissent; les habitans sont alors obligés
de treuser des trous qui leur fournissent de l'eau
d'une couleur foncée et d'un goût désagréable,
ce qui est dû en partie aux rats; dès qu'un trou
est ouvert, ils y arrivent en foule pour étancher
leur soif; quelques-uns se noient dans l'eau et la
corrompent.

#### Maoutii.

Gette île est entièrement entourée d'un récif de corail, sans aucune ouverture qui permette au plus petit canot d'aborder. Ce récif forme des chaînes de monticules qui ont de dix à vingt pieds de haut, et au-dessous desquels il y en a de plus bas, séparés les uns des autres par des cavités profondes. La seule manière de pénétrer dans l'intérieur de l'île est de sauter du canot sur le récif, dans les endroits où le ressac est le moins fort, et où la mer est la plus basse, puis de traverser à gué les chaines des montitules de soraitece qui est aussi difficile que dangeseux son parcourt ainsi deux milles ; largeur que le médif denserte teut autour de l'île.

L'établissement des missionnaires est à quatre milles dans l'intérisont. Le nombre des insulaires n'excède pas sour leur tehue est propre et désente. Les femmes sont bien vétues; il est rase d'en voir suns bonnet, on des hommes and obte péaux. Cette île fut visitée, au mois d'août 1825, par loiel Byrén prépitaine de la fiégate le Bionles il témolgon et satisfaction des progrès des insulaires dans la carrière de la civilisation.

### Mittarb.

Cette petite île est nue et stérile: les habitans, au nombre d'environ une centaine, ont de la peine à subsister; ils sont maigres et ont l'air malheureux, c'est faute de nourriture. Ils désirent être transportés aux îles de la Société; ils sont attentifs aux instructions, et assidus à l'étude.

## Aioui.

L'île d'Atoui est inégale; les collines sont de hauteur médiocre, leur sommet est uni; les vallées sont profondes et spacieuses. La maison du chef et des instituteurs est au haut d'une de ces collines. On y jouit d'une vue délicieuse. La masse du peuple a abandonné les instituteurs, leur à rendu leurs livres, et est retombée dans l'idolatrie, quoique les chefset quelques autres personnages principaux continuent à assister aux instructions. Les femmes paroissent être dans un état complet de dégradation et d'abjection; elles sont obligées de cultiver la terre, de préparer la nourriture, et de faire tous les ouvrages serviles. Les hommes, quand ils ne sont pas occupés à la pêche, restent dans une oisiveté complète. Les vallées sont remplies de cocotiers; l'arbre à pain est rare, l'auté ou le mûrier de la Chine a été mangé par les cochons. Les insulaires d'Atoui ont cependant un côté estimable : chez eux, le vol est sévèrement puni.

Transactions of the Missionary Society, ou Quarterly Chronicle (janvier 1827).

The figure of the second of th

Barretchar (en Guzerat), 14 mars 1825.

Quoique la plupart des provinces de la compagnie, à l'exception du Kemaon, ne renferme pas beaucoup de beautés ou de curlosités naturelles, puisque la vue ne s'étend en général que sur une plaine négligemment cultivée; toutefois le carac-

Southering <del>trads</del>

(1) Ces lettres ont été adressées, par le prélat dont on déplore la perte, à un de ses amis les plus anciens et les plus intimes; il les écrivit pendant qu'il parcouroit son vaste diocèse.

Les sentimens d'un homme tel que le feu évêque de Calcutta exprimés dans une correspondance particulière, après une expérience assez longue et des observations to-cales sur les sujets importans qui sont relatifs à la condition morale des peuples de l'Inde, doivent être regardés comme très-précieux, même par les hommes qui n'adoptent pas toutes les vues qu'il déploie.

tère et les mœurs du peuple offrent une foule de particularités que on peut étudier avec intérêt et plaisir : ce qui reste encore à Lacknau (1) du luxe et de la pompe de l'Orient; la magnificence de Delhi, encore frappante et romantique, quoique bien déchue, et le Tadj-Mahal d'agra (2), sans doute un des plus beaux édifices du monde, valent en quelque sorte la peine que l'on traverse l'océan Atlantique et la mes des Indes pour venir les contempler.

Ces objets se sont d'abord présentés à mon attention; depuis, j'ai parcouru des contrées d'un aspect plus sauvage, mais rarement visitées par les Européens, exemptes, durant la plus grande partie de leur histoire, du joug mahométan, et qui conservent en conséquence une grande partie de la simplicité primitive des mœurs des Hindous, sans beaucoup de cette solennelle et pompeuse uniformité que les conquêtes de la maison de Timour ont répandue sur toutes les classes de ses sujets. Les habitans, dégrits admirablement, bien que, suivant mon ppinion, sous un jour trop favorable, par M. Malcolm, dans son Mémaire sur l'Indecentrale, ont le caractère vif, ardent et belliqueux;

<sup>(1)</sup> C'est à Lacknau que réside le nabab d'Aoude, qui continue de prendre le titre de visir de l'empire mogol.

<sup>(</sup>E.)
(2) Le Tadj-mahal est le mausolée érigé par Chaha Djehan à la célèbre begoum Ngur-Djehan. (E.)

mais, par l'effet de leur détestable gouvernement et de leur religion encore plus misérable, il est peu de vices d'esclaves ou de voleurs auxquels ils ne semblent adonnés. Un tel état social est au moins fait pour piquer la curiosité: il ressemble plus à celui que Bruce a décrit dans son Voyage d'Abyssinie qu'à celui d'aucun autre pays que j'aie vu ou dont j'aie lu la relation. Dans ces contrées aussi il y a des paysages sauvages et boisés qui, bien qu'ils soient dépourvus des pios et des glaciers magnifiques de l'Himalaya, ont des beautés naturelles presque comparables à celles des plus jolies vallées des cantons septentrionaux du pays de Galles; et même des ruines qui, bien qu'inférieures, sous le rapport de l'art, à celles des monumens musulmans dans l'Hindoustan propre, leur sont supérieures, comme différant bien plus de ce qu'an européen est accoutumé [de voir ou de trouver décrit.

Durant mon voyage, j'ai été fortement frappé d'un fait; c'est que le caractère et la situation des indigènes deces vastes pays sont très-peu connus, et, dans beaucoup de cas, mal dépeints, non seulement par les Anglois en général, mais aussi par la plupart de ceux qui, bien qu'ils aient séjourné dans l'Inde, n'ont pris les idées qu'ils se sont faites de la population, des mœurs et des productions de cette contrée, qu'à Calcutta ou tout au plus au Bangale. Avant de venir dans l'Inde, j'avois tou-

jours entendu dire et cru fermement qu'aux yeux des brahmes c'étoit un crime énorme de manger la chair et de répandre le sang de toute créature vivante. Mais j'ai vu, de mes propres yeux, des brahmes, de la classe la plus élevée, couper la gorge de chèvres qu'ils offroient en sacrifice à Dourga; et je sais, par le témoignage des brahmes et de diverses autres personnes, que non seulement des hécatombes du même genre sont souvent offerts de cette manière comme un acte trèsméritoire, puisqu'il y a à peu près vingt-cinq ans, un radiah sacrifia soixante mille de ces animaux dans un espace de quinze jours, mais que tout Hindou, sans même en excepter les brahmes, mange volontiers de la chair de tout ce qui a été offert à une divinité; et, dans les autres castes, on ne se fait pas plus de scrupule qu'en Europe de se nourrir de mouton, de cochon, de poisson et de gibier; on ne s'abstient que de bœuf et de volaille.

J'avois aussi entendu parler sans cesse des bons et timides Hindous, supportant patiemment les injures, serviles envers leurs supérieurs, etc. Je conviens que, jusqu'à un certain point, cela est vrai des Bengalis, qui, je dois le dire en passant, ne sont pas comptés, parmi les indigènes de l'Hindoustan, par ceux qui parlentla langue de ce pays. Beaucoup de personnes qui vivent à Calcutta, prétendent que tous les habitans de l'Inde se res-

semblent: mais même au Bengale, malgré la bonté apparente qui caractérise le péuple il il gont de vastes cantons, très-près de Calcuttà, où l'on torture, brûle, ravit, assassine et vole d'une ma-quère non moins dystématique, et presque la même que dans la partie la pire de l'Irlande.

En entrant dans l'Hindoustan propre, qui selon l'idée des indigènes, s'éténd des monts hadjantaine à Agra et des montagnes du Kemnon à Bound-éire kound, je fus frappé de surprise de trouver une peuple qui, par la stature et la force, alloit des pair avec la plupart des nations de l'Europe, mére prisant le riz et les mangeurs de riz, se nournissant de pain de froment et d'orge; dont l'extérieur, la conversation et les manières annonçoient un caractère sérieux, sier et décidément martial, accoutumé, sans exception, depuis le bercéau, à l'usage des armes et aux exercices athlétiques, et préférant infiniment le service militaire à toute autre manière d'exister.

Cette partie de leur caractère, mais seus inné apparence plus rude et plus sauvage, et dégradée par un mélange considérable de perfidie et de violence, est manifeste dans les habitans du Radj-poutana et du Malvah qui sont plus petits et ont moins bonne mine; tandis que, dans les hois et dans les montagnes que l'on rencontre, on observe une race d'hommes entièrement dissemblable des précédentes, et dans un état social qui s'élère

Alpeine au desses de celui des saurages de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Zelande Ou m'à assuré que les indigènes de Decean, et des. provinces qui relèvent des présidences de Bombay et de Madras, différent autant de coux des pays que j'ai paredurds. Et les mas des autres que les Erancois: et les Portugais ides Grace des Allemainds our des Roloncis. Autant il est peu taisounable d'attribuer un cabactère uniforme aux liahitans d'une bontrée si vaste, et laubilivisée pat tant de cantona presque impratidables dopverts de montagnes utide diengles; autant da majorité des hommes que j'ai vue mésite le cardetère doffonceur et de bonhomie dont on lesa si souvent gratifiés... Il n'y a pas long-temps, i'eus occasion, de lite un discours d'un membre influent de l'assemblés générale d'Ecosse, dans lequel il déclare qu'il est convainou que les vérités du christianisme no peuvent pas être reçues par des hommes, vivant dans un état aussi grossier que l'est. celui des habitans des andes Orientales, et qu'il étoit nécesaire de leur inspirer le goût des habitudes et des agrémens de la vie civilisée avant qu'ils pussent embrasser la doctrine de l'Evangile. La même chimère, car ce n'est rien de plus, a été répétée

dans divers pamphlets; je l'ai aussi entendu redire dans plusieurs conversations à Calcutte. Mais, quoiqu'il soit très-certain que les Indiens des plasses inférieures sont dans l'excès de la misère,

et que, dans plusidors vastes cantous, les grands et les petits obélisent très paroaux lois ; qu'ib d'y commette benueoup de reals est d'intered appress sion et même de férésité, de me connois au onne partie de la population, exceptulat tribus moutagnardes dent is viens de parlen que l'on puisse, en parlant avec exactitudo appeler incivilisés, Pareni les circonstances défavorables dont j'ai fait mention, la première est due à cerque la population ost toujours inquiète our ses moyens sie subsistance, et cela vient, non d'aversion ini d'indifférence pour une meilleure nourrituis, ou pour des vêtemens plus multipliés : ou meur des orbemens plus nombreux que les paysans n'ent contume d'en porter ; var, au contraire, si elle en a les moyens, elle a plus de penchans due les hommes de sa classe en Europe, pour la parure et l'apparence extérieure; sela vient uniquement d'un préfugé que le christianisme soul peut être assez fort pour écarter, et qui porte un père à regarder comme le malheur le plus funeste de permettre à son fils de rester célibataire , et qui; on conséquence, unit ensemble des enfant de douze à quatorze ans. La seconde circonstance a son origine dans les longues infortunes et les guerres intestines de l'Inde, qui sont encore trop récentes, même lorsque leurs causes ont cessé d'exister, pour que l'agitation qu'elles ont causée aitentièrement disparu et fait place au calme. Mais

dire que l'on no trouve pas chez les Hindous ou chez les Mahométans les traits caractéristiques d'un people civilisé dest une assertion que je ne puis supposer venir de quielqu'un qui à vécu au milieu d'eux. Leurs manières sont au moins aussi agréshles et aussi polies que celles des gens qui, parailinous, appartiennent auxmêmes classes de la société. Leur architécture est au moins austi élégante, et jeune crois pas que pour la propreté, délégance et la commodité de la mise, leurs marichands et tous les hommes aisés gagnassent à éshanger leurs robes de toile de qoton contre des mêtemens à l'apròpéeane.

... Dans les arts mécaniques, ils ne sont nullement inférieurs à la plupart des nations européennes, sils nous le cèdent sur plusieurs points ; et c'est systemudans les instrumeus d'agriculture et dans les eutils d'un usage ordinaire; ils ne sont pas surpassés de beaucoup à cet égard, autaint que j'ai puom'en instruire, par les habitans de l'Italie et de la France méridionale. Leurs orfévres et leurs tisserands produisent des ouvrages aussi beaux que les nôtres; et il est si peu exact de prétendre qu'ils tiennent obstinément à de vieux modèles, qu'ils montrent: au contraire un désir ardent d'imiter les nôtres, et qu'ils le font avec un grand succès. Les navires que les Hindous construisent à Bombay sont aussi solides et d'une aussi bonne coupe que ceux qui sortent des chantiers de Leadres jou de Liverpool; c'est un fait avéré. Les carrosses et les gigs dont ils approvimient Calcutta sont aussi élégans, quoique moins durables, que ceux de Londres.

A Monghyr, petite ville éloignée de trois cents milles de Calcutta, on m'apporta dans mon bateau des pistolets, des fusils à deux coups, et divers objets d'ébénisterie qui étoient à vendre, et dont le travail me parut si bien fini, que personne, except peut-être un homme du métier, n'auroit pu recannoître qu'ils avoient été faits par des Hindous. A Delhi, je trouvai, dans la boutique d'un riche hijoutier hindou, des épingles, des pendans d'oreille, des tahatières en or, d'après les modèles les plus modernes, autant que je puis en juger, et ornés de devises en françois.

Il y a une sorte de relation si constante entre ce pays et l'Europe, et tous ses habitans sont si promptement instruits de ce qui se passe dans notre partie du monde, que, si l'on considère combien peu d'entre eux parlent ou lisent l'anglois, on est persuadé qu'il existe d'autres canaux de communications que ceux que nous procurons, et sur lesquels je n'ai pu jusqu'à présent me procurer que peu de renseignemens.

Parmi les présens envoyés récemment au gouvernement suprême par le petit état de Ladak dans la Tartagie chipoise, ce qui frappa le plus l'attention, fut des grandes pièces de cuir doré, empieintes de l'aigle de Russie. Un voyagent, qui se crealific de Transsylvanien, mais que l'ob soupcoming forestmented etter uit espicit Kusse (1991 for, durant mon sejour dans le Kemaon, affete wir le ammundant d'une de nos forterusses de la l'Aimultyas et; malgre nos efforts pour exclure les strangers de service des peuples indigénés, deux emeiore, mondres de la Légiona d'Honneur, furent topuvés, ili y a un un un ches Rendjet-Singh', radiah des Seiles, et ils y sont en le en en ndovés à fondre des exmons. On me dira que nous depione nous y attendre ; mais ce que probable. ment on ne supposeroit pas, e'est qu'il y à deux mois. le secrétaire de la Société biblique de Calontes regus one lettre qu'un prêtre, demeurant sur les borde de la mer Caspienne, lui centroit pout bui demander une Bible arménienne: Redemande avon ere madure en assez bon angleis , fe ne sak pur qui Tout le monde ne suit pus que des Himdons vont depuis long temps en pelerinage à Bakou , sur la mer Caspionne, sa sud de l'existemne orientale du Caucuse, et à une distaine leisine ment peu considérable de Moston. Officette donc mains surprisi d'apprendre que les principaux événemens: de la dernière guerre , hétaminem les victoires de Bonaparte y étaient aun vent con-

<sup>(1)</sup> On trouve sur ce personnage, nommé Come de Riebes, time notice curieuse de M. Kiaproth dans le Journal estatique un Thris (califet de Riviez 1919):

marchands indigénes de Calcutta avant que le gouvernoment en un segou les nouvelles; enfiny, le suicided im ministre anglois, que l'on attribus par méprise à lord Liverpoet; au lieu du marquis de Londonderry, étoit le sujet des convensations dans le Barra buzza, dui liouire des indigénese, quinze jours avant l'arrivée d'ansque mouvelle par le canal ordinaire, min par la la canal ordinaire.

Avec des hommes aussi curieux, et qui ont de telles occasions de s'instruire, il est évident que la doctrine suivant laquelle il est nécessaire de tenir les indigenes de l'Hindoustan dans l'ignorance, si nous voulons continuer à les gouverner, est absurde. Ils en savent déjà assez pour nous faire beaucoup de mal, s'ils trouvoient leur intérêt à l'essayer; ils sont dans une bonne route pour acquérir par degrés de plus amples connoissances; et la seule question à décider est celle-ci: La sagesse, ainsi, que le devoir, ne nous prescrivent-ils pas de surveiller et de favoriser l'éducation de ces hommes pendant que c'est encore en notre pouvoir, et de leur procurer les connoissances qui seroient en même temps le moins nuisibles pour nous et le plus utiles pour eux?

Dans cet ouvrage, le point le plus important est de leur donner une meilleure religion. Connoissant mes principes et mes sentimens sur le sujet, vous ne serez pas surpris que je le place en première ligne. Mais, quand même le christianisme-seroit hors de la question, et si, après avoir emporté tous les décombres des vieilles pagodes, je n'avois à élever à leur place rien de mieux que le pur déisme, j'éprouverois encore un peu de cette inquiétude qui me tourmente. Il est nécessaire de voir l'idolâtrie pour bien connoître ses effets pernicieux sur l'esprit humain.

(La suite à un cahier prochain.)

The Taylor of the Control of the Con

## BULLETIN.

ı.

### ANALYSES CRITIQUES.

Relation d'un voyage dans la Marmarique, la Cyrénaïque et les oasis d'Audjelah et de Maradéh, accompagnée de cartes géographiques et topographiques, et de planches représentant les monumens de ces contrées; par M. J. R. Pacho. — Première partie et première livraison des planches (1).

#### (DEUXIÈME ARTICLE:)

La Marmarique éveille bien moins de souvenirs que la Cyrénaïque, ornée par les arts et si favorisée de la nature: au lieu de ces rians bosquets de myrtes et de lauriers, de ces majestueuses et lugubres forêts de cyprès qui couronnent les montagnes de la Pentapole et ombragent ses vallées; au lieu de ces restes élégans d'architecture grecque et romaine, la Marmarique n'offre que de tristes débris épars sur des plaines grisâtres et des collines arides.

(1) Cet ouvrage formera deux volumes grand in 4°, ornes de cent planches, dont plusieurs coloriées, ou un fort volume in 4°, avec atlas in folio. Le texte est publié en quatre livraisons et les planches en dix; la première livraison de l'une et l'autre partie sont en vente: Prix de chaque livraison: papier ordinaire, 10 fr.; papier vélin, 20 fr. Paris, chez Firmin Didot père et fils, rue Jacob, n° 24; Sautelet, place de la Bours de l'autre partie de chaque livraison:

Nous avons déjà fait mention du vague qui règne chez les auteurs de l'antiquité, relativement aux limites qu'ils assignoient aux Marmarides, peuplade, ou à la Marmarique, contrée. Ainsi, sans nous arrêter à ces dénominations arbitraires, puisons chez Ptolémée des notions plus certaines. Toute la contrée qui s'étend depuis Alexandrie jusqu'à la Grande-Chersonèse auroit été divisée, suivant ce géographe, en trois nomes : le premier, et le plus oriental, étoit le Maréotide; Marcè en étoit la capitale. Le nome libyque étoit le second; il s'étendoit jusqu'au Grand-Catabathmus, et il avoit pour capitale Parætonium. Paliurus ou Ménelas l'étoit d'un troisième qui, suivant Mannert, occupoit la partie occidentale du Catabathmus jusqu'à la Pentapole.

Un grand nombre de bourgs et peu de villes importantes couvrirent dans l'antiquité ce vaste littoral maintenant désert. A quelle époque furent-ils élevés? Quelle est la date précise de la civilisation de cette contrée? C'est ce qui est incertain.

Suivant M. Pacho, cette civilisation ne remonteroit pas au-delà de la conquête de l'Egypte par Alexandre. L'histoire ne nous offre aucun renseignement positif que l'on puisse opposer à cette assertion. Le voyage de Sésostris et les deux expéditions des Perses sont des faits qui, loin de la détruire, servent au contraire à l'appuyer, puisqu'ils n'eurent aucun résultat, et qu'au rapport d'Hérodote les Perses envoyés par Aryandès furent constamment harcelés par les Libyens de la Marmarique lorsqu'ils retournèrent en Egypte après le siège de Barcé: de plus, M. Pacho nous apprend qu'aucun monument, construit en assises ou creusé dans la roche, n'offre le moindre indice des symboles hiéroglyphiques. Depuis que l'Egypte a été parcourue par cette foule de

voyageurs copistes ou à systèmes, raisonneurs ou déraisonneurs, l'on sait que presque tous les monumens de cette antique vallée sont presque couverts de ces symboles qui, grâce aux savantes recherches de MM. Champollion, ne seront bientôt plus un mystère.

Il résulte donc de ces observations que les anciens Egyptiens paroissent n'avoir ni élevé de monumens ni fondé aucune ville dans la Marmarique avant d'être soumis aux Grecs, et que, dans les temps antérieurs à cette époque, ce pays n'étoit probablement habité que par des hordes errantes, et peut-être aussi par des Berbères et des Libyens-Phéniciens.

Il est certain que les Berbères continuèrent d'habiter ce littoral sous les Romains, et même après la conquête des Musulmans. Mannert pense qu'ils ne se confondirent jamais avec les Arabes, et Macrizy nous apprend qu'ils leur étoient soumis vers la fin du moyen âge; il fait mention notamment de la tribu d'Abou-Sélim, qui, des bords de l'Arabie-Heureuse, s'étoit répandue dans les contrées d'Afrikiah et de Barcah, et avoit un grand nombre de Berbères sous sa dépendance.

Parmi les ruines les plus intéressantes de la Marmarique, nous citerons ces monumens offrant des indices
certains du style égyptien, mais dépourvus toutefois
d'hiéroglyphes. M. Pacho les attribue, avec raison, à ces
temps et l'Egypte, soumise aux Ptolémées, conserva
néanmoins le caractère originel de son architecture, et
fut en cela souvent imitée par ses nouveaux maîtres,
qu'elle n'imita jamais. M. Pacho classe dans ce nombre
le temple d'Abousir dans le nome maréotide. On y voit,
dit-il, un pylone dont la face extérieure offre une analogie
marquante avec les monumens de l'ancienne Egypte; il
présente quatre rainures parfaitement semblables à celles

qui sont devant la première cour du temple de Carnac à Thèbes, et destinées sans doute, ainsi que celles-là, à contenir des mâts que l'on y plaçoit lorsqu'on célébroit les grandes fêtes religieuses ou politiques. M. Pacho range au nombre des traditions purement gratuites celle que nous a transmise Procope sur le tombeau d'Osiris, qui auroit été élevé, suivant cet historien, à Taposiris, tandis que la mythologie égyptienne plaçoit le tombeau de ce dieu à Philæ, et que les symboles de cette fable religieuse se trouvent encore de nos jours représentés sur les monumens de cette île.

Ces comparaisons entre les monumens de l'Egypte et ceux de la Marmarique en inspirent d'autres qui ont rapport au caractère général des ruines de ces deux contrées. En Egypte, parmi les ruines des anciens bourgs, si l'on aperçoit des pierres, elles sont le plus souvent colossales. La raison en est qu'elles sont les débris de temples ou d'édifices publics; mais ce qui reste des simples habitations consiste toujours en massifs de briques non cuites. Dans la Marmarique, au contraire, les débris d'anciennes habitations, jusqu'à ceux des moindres hameaux, sont toujours en pierres de taille et jamais en briques. La différence de ces ruines explique celle des contrées où elles se trouvent.

Les terres d'alluvion de la vallée du Nil, amollies annuellement par les débordemens du fleuve, offroient aux habitans des matériaux peu coûteux et d'une exploitation facile pour élever leurs demeures. La nature, dans cette heureuse contrée, va au-devant des besoins de l'homme, lui prépare elle-même les choses les plus nécessaires à son existence, et ne lui laisse que la peine de les recueillir. Le sol de la Marmarique, dépourvu de ces avantages, ne peut offrir à ses habitans les mêmes facilités; ils durent extraire du flanc des collines ou du sein de la terre les matériaux nécessaires pour élever leurs habitations; et en cela, comme en bien d'autres choses, ce que le sol refusoit, l'industrie le créa.

L'ingénieuse et savante critique de M. Pacho sur l'archéologie de cette contrée se fait surtout remarquer dans son examen des grottes sépulcrales situées sur les confins de la Marmarique, non loin du golfe de Bomba. Ces excavations dans le roc vif, nommées par les Arabes grottes des prisons, offrent des particularités remarquables à cause de leur style gréco-égyptien : ce rapprochement avec les catacombes qui bordent la vallée du Nil en fait naître un autre bien plus intéressant, puisqu'il rappelle à notre auteur ce qu'écrivoit Synésius de Cyrène sur le mont Bombœa, « lieu sauvage, fortifié par l'art et la nature, que quelques-uns comparoient aux hypogées des anciens Egyptiens, et qui avoit, pendant long-temps, caché la fuite de Jean dans ses cavernes sinueuses. » M. Pacho fait remarquer en même temps que Mannert place à tort ces souterrains dans la partie méridionale de la Pentapole. Synésius, ajoute-t-il, n'en indique point la position, et il est certain qu'à quelques lieues des hautes. terrasses qui bordent la Pentapole au nord, on ne trouve plus, en s'avançant dans l'intérieur des terres, d'autres excavations dans la roche que des citernes, qui ne sauroient en aucune manière convenir à la description que Synésius fait de Bombœa. Cette remarque caractéristique, et plusieurs autres de même nature, nous prouvent qu'il n'est pas de meilleur moyen d'expliquer les anciens géographes que de visiter les lieux : c'est ce que nous n'avons cessé de dire et ce que nous répéterons toujours. Mais, quelque intéressantes que soient les observations de M. Pacho sur cette espèce d'archéologie, que

11-

삞

Шi

de

ŋŧ.

; de

ces

ci-

nous pourrions nommer archéologie - géographique , néanmoins les bornes auxquelles nous sommes restreints nous forcent à porter plus spécialement notre attention sur la géographie proprement dite.

Les principaux points de géographie ancienne qui se trouvent confrontés avec la topographie des lieux, discutés ou établis par M. Pacho dans le volume qu'il vient de publier, sont le port et le promontoire de Deris, les bourgs Antiphræ, le rivage blanc ou Leuce-acte, les deux Catabathmus, Gyzis ou Zygren, Parætonium, Apis, Ménelas, Antipyrgus, Batrachus, les îles Adonis et Platæa, et le canton d'Aziris.

M. Pacho trouve, dans le fond du golfe des Arabes, un lieu nommé Dresich, dont la situation ne sauroit convenir à l'ancien promontoire Deris; et imprésume que cette analogie peut provenir d'une transposition que les Arabes ont faite dans la dénomination des lieux. Un cap, nommé El-Heyf, correspoud à la distance assignée par la plupart des anciens géographes au promontoire Deris; mais le périple de Scylax n'indiquant qu'un jour et une nuit de navigation entre la Chersonèse d'Alexandrie et Leuce-acte, le cap El-Heyf conviendroit parfaitement à cette situation; et un savant géographe moderne, autorisé par cette indication, place effectivement Leuceacte au cap El-Heyf (1).

Néanmoins, selon Strabon, Ptolémée et autres, la position de Leuce-acte devroit être plus occidentale, et conviendroit parfaitement au promontoire Kanais, lieu qui convient lui-même à l'Hermæa extrema de Ptolémée. Quant à la roche noire ressemblant à une peau, que

<sup>(1)</sup> Position de ll'oasis de Siouah, comparée aux distances assignées par les ancieus auteurs, etc., par M. Jomard.

Strabon donne comme indice à Deris, il eut été fort douteux qu'avec ce seul renseignement on eut pu reconnoître cet ancien promontoire, puisque, dit M. Pacho, tous les caps de cette partie du littoral sont garnis d'écueils, qui, avec un peu d'imagination de la part du voyageur, peuvent acquerir cetté ressemblance.

Or, on restevoit incertain sur la position de ces deux points géographiques, si un stadiasme peu connu de la plupart des géographes, quoique souvent cité par Mannert, ne venoit trancher la difficulté. Ce stadiasme se trouve inséré dans le recueil d'Iriarté; il dit expressément qu'auprès d'Hermæa est Leuce-acte, c'est-à-dire que le rivage blanc étoit à l'occident et faisoit partie du promontoire Hermæa (1).

M. Pacho n'a pu reconnoître si les hords du promontoire Kanais offroient réellement un endroit quelconque dont le sol fût tellement blanc, qu'il lui ait fait donner dans l'antiquité la dénomination de Leuce-acte; mais ce même promontoire lui a suggéré une observation plus intéressante. Kanais forme l'extrémité septentrionale d'une chaîne de collines qui se prolonge par mamelons jusqu'à l'oasis de Garah, lieu où Alexandre s'arrêta pendant son voyage à Ammon. Ces collines portent le nom d'Akabah-el-Soughaier, la petite descente, et correspondent au mont Aspis, où Ptolémée place le Catabathmus parvus, signifiant aussi, comme on sait, la petite vallée ou la petite descente. Il n'est point surprenant de trouver, dans le géographe d'Alexandrie, cette exactitude dans la description d'un pays dont il étoit à portée de

<sup>(1)</sup> Iriarte, Bibli. matrit., v. 1, p. 485. Le savant philologue, M. Gail fils, a communiqué récemment à la Société de Géographie le résumé d'un important mémoire sur ce précieux stadiasme.

recevoir des renseignemens détaillés; mais il est curieux de voir ces traditions exactement conservées par les peuplades actuelles, exactitude que l'on remarque encore dans la dénomination d'Akabah-el-Kébir, la grande descente, lieu où correspond également le Catabathmus magnus, connu de tous les géographes de l'antiquité.

Continuons, avec M. Pacho, l'investigation de la côte; le stadiasme anonyme vient encore à son secours; il met sept stades de distance entre Leuce-acte et Zygren, nom que l'on retrouve, quoique fort altéré, dans celui de Zarghah, où l'on voit un port, Mahada, des restes de monumens antiques et les vestiges d'une ville.

De Zygren, nous arrivons d'un trait à Prætonium. M. Pacho n'a donc reconnu aucune trace des ports et des bourgs mentionnés par les anciens dans ce petit intervalle? Que sont devenus Laodamantius, Kalamayon et Grayas? Les flots de la mer auroient-ils détruit jusqu'aux moindres vestiges de leur forme, ou bien les sables auroient-ils couvert jusqu'à la dernière pierre des édifices? Le silence de notre scrupuleux observateur porte à le croire.

Nous voici donc arrivés à cette capitale du nome libyque, nous dirons même de toute la Marmarique, à cette ville illustrée par le héros macédonien, à ce lieu qui servit d'asile à la fuite d'Antoine et de Cléopâtre, et qui formoit le boulevard de l'empire romain en Egypte. De l'antique splendeur de Parætonium, de son port spacieux fréquenté par les flottes grecques et romaines, que reste-t-il? Une masure informe construite par les Arabes avec les débris d'anciens édifices, et une petite rade à moitié comblée par les sables. Il en est de même d'Apis, situé à cent stades de Parætonium, que M. Pacho a reconnu dans la vallée de Boun-Adjoubah, à peu

de distance de la côte. Les vents du désert ont tout envahi, les peuplades ont succédé aux peuplades, et tout a disparu de ces villes célèbres, jusqu'à leurs anciens noms.

Quelle triste impression doivent produire sur le voyageur ces lieux illustrés par l'antiquité! L'imagination pleine de souvenirs, il se hâte d'atteindre le terme de ses recherches: enfin il arrive, il promène ses regards sur tout ce qui l'entoure, il cherche des monumens, et il ne trouve que des pierres éparses sur le sol. Tous les témoignages des temps antiques sont anéantis, et il seroit tenté de douter des récits de l'histoire, si un patre voisin ne lui apprenoit, à travers le vague de ses traditions, que, de cette ville, de ses richesses, de sa célébrité, il ne reste plus qu'un monceau de sable et un nom défiguré. Antipyrgus, situé vis-à-vis d'une tour, et Batrachus, le port des grenouilles, n'offrent qu'un foible intérêt: nous nous arrêterons de préférence à la fameuse Platée et au canton d'Aziris, lieux importans dont l'histoire est intimement liée à celle de l'établissement des Grecs sur le littoral africain. Ce fut à Platée, en effet, qu'abordèrent les descendans d'Euphème, les Grecs de Théra, sous la conduite du teinturier Corobius : ce fut à Aziris que la colonie, forcée par la Pythie à s'établir sur le continent, séjourna six ans avant d'aller fonder la ville de Cyrène. Cependant, la position de ces lieux intéressans restoit dans l'obscurité; et, quoique Mannert et Barbié du Bocage eussent déjà indiqué que l'île de Platée devoit correspondre à celle de Bomba, néanmoins les géographes, dépourvus de renseignemens suffisans, étoient encore dans le doute sur ce sujet: M. Pacho, à notre avis, l'a parfaitement éclairci, et toute incertitude doit cesser.

Hérodote, dit-il, qui nous a laissé beaucoup de détails sur Platée, n'indique que vaguement la position géographique de cette île; mais Scylax, plus précis. s'exprime de manière à ne nous laisser aucun doute sur sa situation. « Entre Petras parvus, dit son périple, et la Chersonèse, distans d'une journée de navigation, sont les îles Ædonia et Platæa, ayant chacune un potter. On ne pourroit décrire, ajoute: M. Pacho, avec plus de clarté et de précision cette partie du littoral : ou trouve ; en effet, une journée de navigation ou douze lieues de distance entre, les ruines situées auprès de Magharated-Heabes, qui correspondent à Petras parvus et Rassel-Tyn, l'ancienne Chersonèse; on voit également dans cet intervalle l'île d'Ain-el Gazal et celle de Bomba, et cette dernière est peut-être la seule de la Marmarique qui offre encore de nos jours un bon mouillage.

La vallée de Temmimeh confirme également, suivant M. Pacho, la description que les angiens nous ont laissée d'Aziris. Hérodote dit que ce lieu étoit situé vis-à-vis de Platée, entre une rivière et des collines toujours vertes. On voit, en effet, la partie occidentale de Temmimeh bornée, d'un côté, par les premiers échelons boisés des monts Cyrénéens, et, de l'autre, par le torrent connu dans l'antiquité sous le nom de Paliurus. Notre auteur trouve une nouvelle et importante preuve de concordance dans un renseignement de topographie végétale transmis encore par le père de l'histoire, et confirmé par Scylax. Le sylphium, disent-ils, ne commençoit à croître qu'au-delà de l'île Platée; et M. Pacho fait remarquer que, dans toute la Marmarique, il n'avoit trouvé aucune plante qui offrit la moindre ressemblance avec la description que les anciens, et notamment Théophraste, nous ont laissée du sylphium; tandis que, dès qu'il eut

franchi les sommités qui dominent Ras-el-Tyn, la Chersonèse, il vit fréquemment une espèce d'ombellifère qu'il a nommée laserpitium derias, dont l'identité avec le sylphium a déjà été appréciée par le savant et profond Malte-Brun, dont chaque jour nous déplorons la perte.

La Marmarique, comme nous l'avons dejà dit, est une contrée peu favorisée de la nature; mais tout atteste, dans cette contrée, les efforts des anciens habitans pour suppléer à l'absence des rivières, et par conséquent à la sécheresse du sol. C'est surtout à l'occident du grand Catabathmus que ces efforts se font mieux sentir. Partout on y aperçoit des canaux d'irrigation; ils sillonnent la plaine en tous sens, ils serpentent sur les. flancs des collines et des montagnes. Dans ces derniers endroits, on les voit se diriger tantôt perpendiculairement, tantôt horizontalement, selon qu'ils furent destinés à conduire les eaux des pluies dans les citernes, ou des citernes dans les champs. Dans la plaine, ils sont parfois disposés comme des rayons dont le centre commun est un bas-fond, ou bien ils se ramifient comme les rigoles de nos jardins, afin de détourner le cours de l'eau, de le prolonger ou de l'arrêter à volonté : ailleurs, on voit des chemins taillés avec soin dans le roc vif qui facilitoient, dans l'antiquité, les communications des habitans de l'intérieur avec ceux du littoral.

Un autre témoignage plus frappant encore, et surtout plus fréquent de l'industrieuse activité des anciens habitans de la Marmarique, ce sont les nombreuses citernes qui la couvrent. Les Sarrasins et même les Arabes modernes, forcés par la nécessité, en creusèrent quelques-unes; mais le plus grand nombre, et celles d'un travail plus soigné, appartiennent, selon M. Pacho, à des temps antérieurs à ces derniers: celles-ci sont toutes revêtues

d'un ciment ordinairement plus dur que la roche même sur laquelle il est posé; elles sont quelquesois divisées en plusieurs pièces, et le plus souvent soutenues par un ou plusieurs piliers de construction ou taillés dans le roc. Leurs ouvertures sont rondes, elliptiques ou carrées; mais une de ces formes fut toujours tracée d'une manière régulière. Celles qui appartiennent aux Arabes anciens et modernes sont, au contraire, d'un travail d'autant plus grossier, qu'il paroît être plus récent; elles sont rondes ou anguleuses, et toujours dépourvues de ciment et de piliers de soutien. En un mot, M. Pacho divise les citernes de la Marmarique en deux grandes classes; il attribue aux Grecs ou aux Romains celles d'Abouzir, Benaich - Abou - Selim, Ghefeirah, Asambak, Zarghah, Zemleh, Daphneh, Klekah et Temmiméh: celles de Lamaid, Bourden, El-Heyf, Boun-Adjoubah, Chammes et Ladjedabiah paroissent avoir été construites par les. Arabes de divers ages.

Nous terminerons cet article sur l'intéressante relation de M. Pacho par une dernière observation, qui, quoique étrangère à la géographie, offre néanmoins des résultats trop importans pour la passer sous silence. On sait que MM. Della-Cella et Scholz, durant les rapides excursions qu'ils ont faites dans la Libye, ont copié un grand, nombre de caractères bizarres empreints sur les monumens, qu'ils ont supposé être les restes d'un langage actuellement inconnu. MM. Denham et Clapperton ont aussi aperçu, sur les rochers et sur les édifices antiques du Fezzan, d'autres caractères ayant quelque analogie avec ceux de MM. Scholz et Della-Cella, et ils ont également présumé que ces caractères ne pouvoient être que des traditions des temps antiques, et devoient remonter jusqu'à ces Phéniciens qui, au rapport de l'his-

toire, habiterent le littoral de la Libye avant même que les colonies grecques y eussent abordé.

Voici à quoi M. Pacho réduit cette haute illustration. Il transcrit d'abord tous les caractères qu'il a trouvés épars sur les rochers ou les monumens de la Libve septentrionale, caractères que l'on retrouve la plupart dans la relation de M. Scholz; il reproduit aussi ceux qui nous ont été transmis par MM. Denham et Clapperton, et il oppose ensuite à ces prétendus témoignages des temps antiques de simples marques de tribus arabes qui offrent une analogie frappante avec les caractères des voyageurs cités. A ces rapprochemens qui nous paroissent identiques, M. Pacho ajoute des observations sur un usage répandu chez tous les nomades de l'Afrique. Il en résulte que, depuis un temps immémorial, les Arabes du Désert ont l'habitude de distinguer leurs tribus par des marques qu'ils placent sur les chameaux, afin de les reconnoître lorsqu'ils se confondent avec ceux d'une tribu voisine. Lorsqu'ils voyagent, ils tracent aussi ces marques distinctives sur les monumens et sur les rochers qui présentent une surface unie, et choisissent de préférence les lieux les plus écartés dans le Désert pour y déposer le témoignage de leur passage. Les édifices antiques et les rochers que l'on rencontre sur la route d'Audjelah et aux environs de Syouah, sont couverts de ces margues qui sont positivement arabes, dit M. Pacho, puisque la plupart appartiennent à des tribus qu'il a connues. Enfin, après avoir réduit cette question de haute philologie à la plus simple expression, notre auteur, conservant toujours dans ses inductions même les plus positives la forme du doute, termine par ces piquantes conclusions. «Je n'ignore point, dit-il, qu'il est des per-

sonnes tellement idolatres de tout ce qui appartient à une époque reculée, que, récusant peut-être l'identité relative des faits que j'ai exposés, elles seront tentées de reconnoître, dans ces marques ou caractères, tant du littoral que de l'intérieur de la Libye, une analogie vague, et par cela même précieuse, avec des langues actuellement éteintes. De ce que les Phéniciens se sont incorporés anciennement avec les Libvens de la côte. comme l'indique Hérodote; de ce qu'il paroît qu'ils furent ensuite chassés avec ceux-ci dans l'intérieur des terres, soit par les armes des Romains, soit par l'invasion de l'islamisme, ces personnes pourront supposer qu'ils se soient réfugiés dans les montagnes de Garamantes, où ils eussent formé un peuple à part qui auroit conservé jusqu'à nos jours des traces de leur ancien langage, et ce peuple seroit les Touariks. J'avoue qu'une pareille origine donnée à ces signes, ou, si l'on veut, à ces caractères, flatte plus l'imagination que mes vulgaires rapprochemens, et qu'il est plus beau d'élever un édifice que de le détruire. Mais, à ce propos, je rappellerai un fait remarquable, et qui pourroit ne pas lui être absolument étranger. Le savant Gébélin avoit cherché long-temps les emblèmes de mystères profonds dans les inscriptions et les figures d'animaux gravées sur les rochers du mont Liban, lorsque MM. Montaigu et Volney reconnurent que ces inscriptions et ces dessins avoient été tracés par les Grecs qui se rendent annuellement en pélerinage au couvent situé sur cette montagne. »

De pareils désappointemens seroient bien de nature à corriger tous ceux qui prennent leurs rêves pour des faits prouvés : imaginer n'est pas découvrir : la raison le dit assez ; mais ces fâcheux savans tiennent bon, et se

font un point d'honneur de lasser la saine critique dans les détours de leur romanesque érudition. Le ridicule bien dirigé ne seroit-il pas plus hebreux? L. R.

Personal narrative of a Journey from India to England. — Voyage de l'Inde en Angleterre par Bassora, Bagdad, les ruines de Babylone, le Curdistan, la cour de Perse, les rives occidentales de la mer Caspienne et Astracan, exécuté en 1824 par le capitaine George Keppel; un vol. in-4°. — Londres, 1827.

Travels in Mesopotamia, etc.—Voyage en Mésopotamie par Alep, Orfah (l'Ur des Chaldéens), les plaines des Turcomans, etc., et les bords du Tigre depuis Mosul jusqu'à Bagdad, etc., etc., accompagné de recherches sur les ruines de Babylone, Ninive, Arbèle, Ctésiphon et Séleucie, etc., par J.-S. Buckingham, auteur d'un Voyage en Palestine, etc.; un vol. in-4'.—Londres, 1827.

Les deux voyages qui font le sujet de cet article ont un point commun: c'est l'exploration de l'ancienne Chaldée, de cette partie de la Mésopotamie où l'Ecriture semble indiquer la demeure des premiers hommes, où l'histoire trouve les plus anciens empires, où s'élevèrent les magnificences de Babylone et de Ninive. MM. Keppel et Buckingham n'ont pas pris la même voie pour arriver sur les débris de ces villes anéanties. Le premier les visite en retournant de l'Inde en Europe par la Perse et la Russie; le second lie ce dernier voyage à ses prééédentes excursions en Palestine et chez les

tribus arabes. Ces deux narrations présentent un intérêt différent: l'une est écrite par un jeune militaire, grand seigneur, par un homme du monde qui aime la science, et qui sait la parer de tout l'éclat d'une imagination vive et brillante; l'autre, littérateur distingué, et rédacteur de l'Oriental Herald, s'est fait connoître depuis longtemps dans sa patrie par une critique piquante, par ses trayaux sur l'Asie britannique, dans laquelle il a fait un long séjour, et par une érudition souvent profonde et quelqufois systématique.

Les bords du Tigre et de l'Euphrate nous appellent pour nous rendre sur ce théâtre des exploits d'Alexandre, de la retraite des dix mille et des merveilles des mille et une nuits. Nous suivrons la route prise par M. Buckingham: si nous lui donnons la préférence, c'est qu'elle nous conduit au milieu de plusieurs tribus arabes qu'il est bon de connoître pour les éviter, et nous place souvent sur des sites historiques riches en souvenirs. Plus tard, en quittant la terre de Sémiramis, nous prendrons M. Keppel pour guide, et, de cette manière, les lignes des deux voyageurs se trouveront parcourues.

Après avoir passé l'Euphrate à Bir, où le fleuve, quoique très-éloigné de la mer, paroît aussi large que la Tamise au pont de Blackfriars, les plaines des Turcomans se présentent; et notre voyageur, en les traversant, a plus d'une fois occasion de rendre témoignage à l'exactitude du récit de Xénophon; il atteint Orfah, pleine de souvenirs historiques de tous les âges. Là, dit la tradition, fut le berceau d'Abraham; là, dans les jours qui précédèrent ceux du patriarche, le culte des poissons étoit en honneur. Étoit-ce Vénus sous la forme d'un habitant des eaux qui recevoit ces adorations? étoientelles adressées aux carpes du lac qui avoisine Orfah, à.

raison de la source sacrée qui alimente ce petit lac. c'est ce qu'il n'est pas facile d'expliquer, même à l'aide de tous les documens et de tous les passages réunis par le voyageur anglois. Pline nous apprend qu'Orfah portoit aussi le nom de Calli-rhoé, nom qu'elle tiroit de celui de la source dont nous venons de parler. Elle étoit alors peuplée de Syriens et d'Arabes; elle fut aussi l'Edesse des Grecs et des Croisés, et fit partie des états de presque tous les conquérans de l'Asie; elle languit aujourd'hui comme toutes les villes musulmanes. Ses manufactures se bornent aux articles de première nécessité. Elle fabrique des étoffes grossières de laine et de coton. Blanches, ces dernières servent à faire des chemises et des caleçons; imprimées, on les emploie en châles, et l'on en couvre les coussins et les sofas. Les procédés d'impression sont dans l'enfance, et entraînent une grande perte de temps. « Pour examiner une de ces manufactures, dit M. Buckingham, je me présentai comme moggrebin, ou marchand de Barbarie, et j'essayai de décrire nos méthodes européennes; j'excitai l'admiration, et le propriétaire de l'établissement m'offrit une somme considérable, si je voulois rester quelques semaines pour instruire ses ouvriers. J'aurois accepté volontiers, si j'eusse été libre de tout engagement; car j'ai toujours pensé qu'il n'y a pas de temps mieux employé que celui qu'on consacre à répandre les méthodes utiles, à perfectionner les arts industriels et à augmenter ainsi le bien-être et la fortune de ses semblables, quels que soient leur pays et leur religion. Des missionnaires qui, dans ce but, parcourroient les différentes contrées du globe, feroient plus en quelques années pour la civilisation et pour la réunion des hommes de toutes les croyances que n'out fait, dépuis leur établissement, les associations purement religieuses: »

La contrée qui sépare Orfah de Mardin et des bords du Tigre, est infestée d'Arabes pillards. M. Buckingham et sa caravane se virent obligés de solliciter la protection du chef d'une des tribus les plus considérables; d'autres handes les eussent dévalisés : celle-ci les ranconna légalement, le résultat fut à peu près le même. Seulement ils eurent la consolation d'avoir affaire à des voleurs légitimes, et qui les regalèrent fort bien pour leur argent. Le tableau de ces peuplades offre un intérêt soutenu; leurs mœurs et leurs habitudes y sont toutes en action. Cas Arabes n'avoient jamais entendu parler des Anglois; ils firent mille conjectures sur le pays de M. Buckingham. Les uns le prenoient pour un Egyptien de la race des Mamelucks, parce qu'il parloit arabe avec l'accent du pays où il l'avoit appris; les autres, pour un médecin de Damas, parce qu'il avoit donné quelques médecines à un petit esclave; d'autres encore soutepoient que c'étoit un Arabe de Maroc et un magicien qui alloit dans l'Inde à la recherche de trésors cachés et de mines de diamans. Ils étoient aussi fort embarrassés sur sa religion; ils ne le regardojent pas comme un yraj Musulman, l'ayant vu, à l'heure de la prière, se retirer loip des fidèles pour faire ses dévotions en secret. Si c'étoit un chrétien, disoient-ils, il ne mangeroit pas de lait, de viande et de heurre les mercredis et les vendredis; et si c'étoit un juif, il ne porteroit pas de mèches de cheveux de côté, n'arrangeroit pas sa barbe à la manière des Turcs, ne se laveroit pas, et n'auroit aucune horreur de la vermine. Ces Arabes croient que le monde est une plaine parfaite, entourée d'une grande mer, de manière à former une masse carrée flottante sur l'eau; ils se placent au milieu de la terre, idee qui lest commune avec beaucoup d'autres nations. Us ont plaine foi dans toutes les fables orientales qui avoient cours du temps de Marco Polo, què ce voyageur du moyen âge recueilloit avec tant de soin et racenteit avec tant de cardeur. Ils questionmèrent M. Buckingham et les nations à tête de chien; ils luidemandoient le nom des pays où les femmes croissent sur des arbres d'où elles tembent lorsqu'elles sont bonnes à marier, et ceux où les hommes ont cent vingt pieds de haut; et comme le voyageur ne répondoit pas pertinemment à cet interrogatoire, les questionneurs l'accusèrent d'ignorance, et soutierent alors que c'étoit quelque imposteur échappé d'Alep.

Si l'en s'imaginoit que ces voieurs sont sans religion, on se tromperoit beaucoup. Certainement ils sont plus alévots que les nôtres; tandis que, pour combler un prétendu déficit dans le tribut exigé, ils étoient occupés à piller les effets de quelques pauvres pélerins appartenans à la caravane de M. Buckingham; arriva l'heure de la prièse, tout à coup ces brigands abandonnèrent leurs victimes et se mirent très-dévotement à invoquer Bieu; tour chef alla sous sa tente en faire autant, puis vierent les ablutions; et, les devoirs de religion terminés, la bande recommença de nouveau à dévaliser les voyageurs.

D'Orfah, M. Buokingham se rend à el Mazar, à Mardin, à Diaphekir, à Nisibin; puis, après avoir travensé les plaînes de Sindjar, il arrive à Mosoul ou Mosul, capitale de el Bidsina. Sen essencion aux ruines prétendues de l'ancienne Nique est que acus a paru de plus curieux dans cette partie de sa relation.

Cas raines, dit-il, se réduisent à quatre espèces de buittes, disposées dans la forme d'un carré long, sur lesquielles on n'aperçoit ni briques, il pierres, n'aucuris destina de bitimens; écisont tout simplement de grandes masses de terres recouvertes d'herbes, semblables aux fortifications d'un camp abandonné. Le plus long de ces retranchemens se prolonge du nord au sud pendant quatre ou cinq milles, sous la forme de cetites chaînes d'inégales hauteurs, Trois autres, près de la vière, courent est et ouest. Sur l'un de ces derniers qui porte le nom de Nebbe yones ou yonas, on voit un tombeau, près d'un petit village où la tradition du pays fait reposer les os du prophète Jonas. D'autres élévations semblables, mais moins caractérisées, se montrent pendant plusieurs milles. On trouve, dans la plaine qui les sépare, des fragmens de briques et d'autres débris pareils à ceux que l'on voit sur l'emplacement de toutes les villes détruites.

Strabon et quelques autres écrivains de l'antiquité ont cru que Ninive étoit plus grande que Bahylone. En comparant les mesures de cette dernière, données par Hérodote, avec celles de Ninive dans Diodore de Sicile, on reste convaincu que celle-ci étoit plus longue et moins large que la première; ce qui ne décide pas cette question, assez peu importante en elle-même, et bonne tout au plus à occuper les séances d'une société d'érudits. Ce n'est pas la seule question, qu'élève M. Buckingham; il soutient que l'existence de Ninive a précédé celle de Babylone, et que la seconde grande capitale del l'empire d'Assyriè ne commença à fleurir qu'aux jours de la décèdence de la première. Il s'appuie sur le texte même de la Genèse, et c'est le même texte, selon nous, que l'on peut opposer pour établir l'opinion contraire.

On sait que les Livres saints ne contiennent aucune description positive des localités avant le déluge, à moins qu'on ne veuille regarder comme tellé la vague indication du paradis terrestre, dans le pays d'Eden, du côté de

l'orient. Le lieu qu'habitoit Noe n'est nommé multé part. On peut croire qu'après le déluge il vécut dans les environs de la montagne d'Arménie, sur laquelle l'arche s'étoit exrètée; mais; plus tard, on retrouve ses descendans dans la Mésopotamie où ils bâtirent plusieurs villes, su mombre désquelles Babylone est nommée comme la capitale: du reyaume de Nemrod; afils de Chus et petits fils sur Cham; et, pour désigner la comprée où elle s'élève; le serset 10 de la Genèse ajoute, dans la terre de Seundar. C'est de cette terre que sortit Assur pour failer fonder Ninive et Chalé, et entre elles la grande ville de Resen; tel est l'ordre du récit de Moïse, ordre évidemment chronologique et dans lequel l'existence de Babylone figure ayant celle de Ninive.

Si, pour combattre cette opinion, on croyoit devoir se resrvir du verset 8, ch. xi du texte sacré, nous ferions observer que la Genèse rapporte toujours les faits dans leur généralité et dans l'ordre des événemens, et revient ensuite sur les incidens particuliers et sur les accessoires de détail, en ajentant que, d'après le même fivre, les progrès de la population et de la civilisation après le déluge ont bonstamment eu lieu par le nord et le nord-ouest, en remontant le Tigre et l'Euphrate, et non par le sud-est, en descendant les mêmes courans.

En fouillant la terre sur l'emplacement où fut Ninive, on a trouvé, dit M. Buckingham, un grand nombre de pierres précieuses antiques: plusieurs d'entre elles portoient des inscriptions hiéroglyphiques; les plus curieuses ont été dessinées par M. Rich, et décrites par lui dans les Mines de l'Orient. Dernièrement encoré, on a découvert une grande table en pierre chargée de caractères inconnus: tombée aux mains des Turcs, elle à été brisée.

La tradition, dans la Mésopotamie, rattaché à toutes les suines qui couvrent le pays depuis Bir, sur le Haut-Euphrate, jusqu'à la jonction de ce fleuve evec le Tigre, le stom d'Alexandre-le-Grand du celui de Nemrod : jamais sum n'a traversé plus de siècles que ce dernier : sun jours ph la Genèse fut écrite, de Némrodavoit déjà dans la Chaldée une renommée populaire, et les hommes d'aujeurd'hat né l'ont pas oublié.

Arrivons maintenant, avec nos deux doyageurs, sur les libus où Babylane montreit avec orgueil ses immenses marailles, tes tours élévées, ses palais entichis des départilles de l'Asia et ses jardins enchantés : telle est la puintance des seuvenirs historiques, que les rastes informes de la ville qui vit les triomphes d'Alexandre et qui servit de tembeau au vainqueur de l'Orient, n'à pas moins attiré les regards des savans voyageurs de l'Hurque similieés, que les temples et les monumens bien conservés de la Grèce et de l'Italie. Un coup d'est sur l'histoise des ses ruines, travail qu'un savant tel que M. Buchinglem auroit du faire, et que nous allems esquisses, prouvera cet intérêt de tous les siècles en faveur de la plus applicants des oités.

On sait qu'une insurrection populaire servit de prétexte à Darius Hystaspes, oinq cents ans avant de Ga, pour faire jeter has les portes et les margilles laissées par Gyrus. Ce n'étoit pas le premier coup porté à Bahylone. Déjà ses magnificences intérieures avoient disparux Un fragment de Diodore de Sicile nous apprend qu'un rei des Parthes, cent trente ans avant J.-C., enteva un grand nombre de citayens de ectte malheureuse ville, et les livua à ses pauples comme esclaves j il brûla le forum, et détruinit la plurpart des temples et des maisense Comme un vieux chêne battu par l'orage, Babylone tembes

pièce à pièce. Du tentres du mième Diodoie : d'élatablétquatre dis avant l'ère chrétienne, en labouroit la meilleure partie de sa vaste encelute; quelques rues seillement reduciett habitees; quaterre ans plus tard, Straben lui appliqueit ce qu'un grand poète consique distit de Mégalopolis : La grande este, set dévenue un grand désert. Séleucie a fait la solitude de Babiloffeu. écrivoit Pline-l'Ancien, et Passanias s'écricit : If reste à phino les murailles de la plus grande ville que le soféli ait jamais éclairée. Sa profonde solitude remplit de tristesse l'ame de Constantin lorsqu'il alla s'asseoir sur ses ruines: Saint Jéromb, au quatrième siècle, dominit des regrets éloqueus à sa manufaise fortime. Un roi de Perse sans ronominée v renferment alors les bêtes féroces destinces à ses plaisirs; et, pour les conserver sous sa main, il répasoit les murs de la capitale de Nabuchédencier. Aislis s'accomplissoit à la lettre la prophètie d'Isaïe. Au douzième siècle, on voyoit encere quélques débris du peldis de de conquérant; mais, dit Benjamin de Tudete. les voyageurs n'ossient y pénetfor, dans la crainte des serpene et des seurpions qui raffipoient dans l'intérieur. Bezzira, cité per Bochart, en fait le même tablecti; Tavernice parke d'un grand amas de ruines à quinze Reues de Bagdad que l'on croit être, dans le pays, celles de Babylone : il reste à peine, dit-il, quelques vestiges de ses murailles, mais assez pour juger que six voitures muveient y passer de front; Hanway s'exprime à peu près dans les mêines termes. Il étoit réservé au savant Niebuhr de donner une description satisfaisante de ces vieux débris, et, plus tard, à M. Rich, résident anglois à Bagdad, d'étendre, par de nouvelles recherèles, le travail de son prédécement. On lui doit d'ingénieuses conjectures / des définis nombreux des mesures exactes, et concerdant,

jusqu'à présent, aucun débris n'a été identifié d'une manière positive avec l'un de ces monumens dont l'histoire nous a conservé le souvenir; mais Rennel a prouvé que leur ensemble ne pouvoit s'appliquer qu'à Babylone: c'est ce qui résulte aussi des observations de MM. Buckingham et Keppel, que nous allons suivre sur ce site historique.

, C'est près de Mohouel ou Mohœrel, khan, ou caravanserail, à neuf milles d'Hillah et à treize lieues au sud de Bagdad, que se montrent les premières ruines en masses détachées de briques et de bitumes. Là, sur un monticule voisin d'un large canal desséché, l'œil embrasse dans toutes ses parties la vaste enceinte de la puissante Babylone, et l'ensamble de ses débris qui se présentent sous l'aspect de collines irrégulières et malformées. A quatorze milles dans le N. N. E. est la tour de Nemrod. « Les traditions des écrivains orientaux et celles des Arabes, dit M. Keppel, assignent la plus haute antiquité à ces ruines; leur position se rapporte parfaitement aux distances établies entre Babylone et les villes. de Séleucie et d'Hit, l'ansiene Is, célèbre par ses sources de naphte, et l'aspect de la cité tombée est précisément celui que les prophètes lui prédirent aux jours de son orgueil : Ses larges murailles seront brisées de fond en comble, s'écrioit Jérémie; et l'arrêt du ciel, dénoncé par sa bouche, a reçu son exécution.

«On est tout surpris, ajoute M. Keppel, que des vestiges mieux conservés n'existent pas aujourd'hub: moi, je suis surpris qu'il s'en trouve encore autant, quand je réfléchis à la nature sablonneuse du sol sur lequel s'élevoit cette grande capitale, au peu de solidité des matériaux qui servoient à ses constructions, à toutes les villes qu'on a bâties de ses décombres, aux vingt siècles.

qui ont travaille à les anéantir, aidé par les déberdemens de l'Euphrate, dont les eaux couvrent deux mois par année les terres qui l'avoisinent.

Une minutieuse description de l'état actuel de ces ruines, telle qu'il seroit facile de la composer à l'aide du mêmoire de M. Rich, de ses mesures exactes, des renseignemens fournis par M. Rousseau et les deux voyageurs que nous suivons dans ce moment, ne seroit pas un travail sans intérêt, surtout si on le rapprochoit des observations que les Hérodote, les Diodore, les Strabon, les Pline, les Quinte-Curce et les tables théodosiennes nous ont conservées; mais un semblable examen, qu'ine doit pas être ébauché, sort du cadre d'une simple analyse; nous devons nous borner ici à quelques traits particuliers.

Le Modjellibeh, la plus haute aglomération de ces masses de briques et de bitumes qui composent les rvines de Babylone, et dont les vastes côtés correspondent aux points cardinaux, avoit 200 pieds de haut du temps de Pietro della Valle, qui le visita en 1616, et le prit à tort pour la tour de Babel. Depuis deux siècles il a diminué de 60 pieds; qu'étoit-il donc il y a deux mille ans. Ici, M. Keppel remarqua de belles briques cuites au soleil, chargées d'inscriptions en caractères inconnus, imitant des pointes de flèches. Les inscriptions paroissoient faites d'hier, tant elles étoient pures et bien conservées; il trouva aussi des morceaux d'albâtre et une substance qui ressembloit à du verre. Ces ruines sont toutes crevassées; et les exçavations qui s'y rencontrent, servent de repaires aux lions, aux tigres, aux léopards et aux autres bêtes féroces. C'est encore le destin qui leur fut prédit, M. Keppel a rapporté plusieurs pierres cylindriques trèscusiemes prisce sur le meme site; l'une est une agate; l'autre, une substance vitrifiée, et probablement une composition, et la troisième, une argile compacte; toutes sont couvertes de figures; une de ces figures se rapporte probablement au culte des poissons, et représente une offrande à l'un d'eux. L'autel ressemble à un trépied : le poisson y est placé et surmonté d'une grande étoile et d'un croissant, indiquant l'époque précise du sacrifice. A. droite et à gauche, un prêtre et une princesse sont assis sur une espèce de pliant, tenant une coupe à la main qu'ils semblent offrir au poisson. La suivante de la princesse est debout derrière elle : on peut conjecturer que c'est ici la plus ancienne forme de l'idole Dagon, et que ces pierres étoient portées par le peuple comme des amulettes.

La partie du voyage de M. Buckingham, qui a rapport aux mêmes ruines, est sans contredit la plus intéressante; ses propres recherches l'ont conduit plusieurs fois à des gésultats curieux; et, pour n'en citer qu'un seul exemple, nous nous bernerons à la découverte d'un reste de la fameuse muraille de Babylone qui avoit échappé à l'examen deM. Rich, et dont if hous semble avoir parfaitement constaté l'identité, tout en démontrant la rigoureuse exactitude de la description d'Hérodote. Ici l'érudition étoit obligée; mais, dans d'autres circonstances, le même voyageur s'en montre beaucoup trop prodigue, et la moitié de son gros volume pourroit fort bien disparoitre sans que l'autre en souffrit nullement. C'est un reproche que ne mérité pas le cap. Keppel que nous regrettons de ne pouvoir suivre sur le sol de Séleucie et de Ctésiphon dont les monumens, construits avec les mêmes matériaux que ceux de Babylone, n'ont pas plus laissé de trace, à l'exception d'un arc de triomphe que l'on voit sur l'emplacement de Ctésiphon dans un état de conservation

assex parfait pour juger de l'architecture de ce neble édifice.

Les ruines arabes, sien moins anoiennes, n'épreuvent pas entore le même sort; celles que l'en treuve à dans lieucs de Zobéir nous semblent appartenir à une cité musulmane bien plus qu'à la vapitale des Orchoshi, comme d'Anville l'a supposé. Ici, les fragmens de colounes servent à indiquer l'étendue des hâtimens, et l'œil distingue encore la longue suite des colonnades et des arceaux élancés qui supportoient de légères constructions délicatement sculptées. «La partie de ces débris, à l'ouest de Zobéir, dit M. Keppel, annonce mieux encore la magnificance de ces monumens; nosquides nous assurèrent que ce quartier renfermoit les palais de ces puissans et infortunés Barmeoides que l'histoire a moins célébrés encore que les Mille et une Nults. »

Les Mille et une Nuits à la main, nous allons parcourir Bagdad, à la suite de M. Keppel, qui n'a pas quitté lu Bible dans la partie de la Mésopotamie que nous venous de visiter. Nous l'accompagnerents ensuite dans le reste de san voyage, avec d'autant plus de plaisir, que nous le anivens sur l'original et non sur les extraits mutilés det journeux anglois que les recueils françeis se sont bornés à traduire.

#### H.

MÉLANGES HISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES.

Renseignements sur les mœurs des Tucopiens.

Les renseignemens qui ont été communiqués sur les naturels de Tucopia proviennent des rapports du capi-

taine. Dillon avec eux, ainsi que de ceux qui ont effe fournis par Martin Buchert, le Prussien dont nous avens déjà parlé. Son long séjour dans cêtte île l'a mis à portée d'être parfaitement instruit de leurs usages. C'est un homme intelligent, et qui paroît très-digne de foi.

Le capitaine Dillon désiroit vivement recueillir toutes les particularités possibles sur les Malicoliens, et il questionna les Tucopiens avec beaucoup de soin.

Ces derniers assurent que leurs voisins ne sont pas cannibales.

Quand un ennemi tombe en tre leurs mains, il est tué immédiatement : son côrps est déposé dans de l'eau de mer, et y est conservé jusqu'à ce que les os soient complétement dépouillés. Le squelette est alors retiré : on gratte les os, que l'on coupe de diverses manières pour former les extrémités aiguës des flèches et des lances.

Les armes des Malicoliens consistent dans de lourdes massues, des lances, des arcs et des flèches : ces dernières sont empoisonnées avec une gomme rougeatre extraite d'une espèce d'arbre particulière aux îles Malicolo. Dès qu'un homme est blessé à un membre avec une flèche, empoisonnée; on coupe promptement ce membre, et quelquefois on parvient à sauver l'individu; mais, lorsque la blessure attaque une partie du corps que l'on ne peut retrancher avec facilité, le blessé se résigne tranquillement à la mort sans se plaindre, quoique souvent il languisse quatre ou cinq jours dans les souffrances les plus horribles.

Les Malicoliens différent de presque tous les insulaires de la mer du Sud; ils ont la couleur noire des nègres, avec leurs cheveux courts et laineux, et ils leur ressemblent aussi par les traits de leurs visages.

Leur religion est également différente.

Les habitans de Tucopia dirent au capitaine Dillon que, dans tous les villèges des Malicoliens, il y avoit une maison dédiée à la divinité. Les cranes de toutes les personnes tuées, et appartenant au bâtiment échoué à Whanou, sont encore consérvés dans la pièce principale. Les Tucopiens, qui ne sont pas accoutumés à la vue des os humains, évitoient le plus possible de s'approcher de cette maison sacrée.

Les Tucopiens sont extrêmement doux, inoffensifs, hospitaliers et généreux, comme le prouve suffisamment l'accueil qu'ils ont fait à Buchert et au Lascar.

Ils n'avoient jamais eu aucune communication avec d'autres bâtimens que le Hunter, en 1813; mais ils disent que, long-temps avant son apparition, un bâtiment s'étant présenté en vue de l'île, ils s'imaginèrent qu'il contenoit de mauvais génies yenus pour les détruire. Ce bâtiment mit son canot à la mer et s'approcha de terre; mais les habitans assemblèrent toutes leurs forces pour s'opposer au débarquement: les hommes du canot firent plusieurs tentatives pour débarquer, mais sans effet, et ils retournèrent à bord de leur bâtiment, qui appareilla aussitôt, et qui fut bientôt hors de vue, à la grande joie des Tucopiens. Le capitaine Dillon dit que ce bâtiment doit être le Barnwell, en 1798.

Quelques années après, une pirogue, avec quatre hommes, fut poussée, par les courans, de Rotuma (iles Grenville de la Pandore) à Tucopia, qui en est éloigné de 465 milles. On leur donna connoissance de l'apparition du bâtiment qui portoit les mauvais génies; mais les Rotumiens les détrompèrent, et leur dirent qu'ils avoient fréquemment de semblables visiteurs à Rotuma, et qu'ils y étoient toujours bien venus; car, an lieu d'êtres de mauvais génies, les hommes des bâtimens étoient bons,

qu'ils venoient d'un pays éloigné pour leur donner des objets de coutellerie et de verrotêrie. Le Hunter étoit le premier bâtiment qui se présentoit à Tucopia depuis cette époque, et les habitans furent très-heureux quand ils l'aperçurent.

Plusieurs usages des Tucopiens sont extraordinaires. Le capitaine Dillon fut suspris du grand nombre de femmes que l'on voit à Tucopia; il est au meins trois fois plus considérable que celui des hommes; il apprit que tous les enfans males, à l'exception des deux ainés, sont étranglés dès leur naissance. Ils donnent pour raison que la population de leur petite ile est si grande, que, sans cette mesure, ses produits seroient insuffisans pour nourrir les habitans. Tucopia n'a que sept milles de circonférence; mais le sol en est très-fertile : néanmoins il y a rareté de provisions. Ils vivent principalement de végétaux, n'avant ni porce ni volailles, qui sont si abondans sur les autres ties. Ils en avoient autrefois; mais ils furent considérés comme des animaux nuisibles, et, comme tels. exterminés d'un consentement général. Les porcs détruisoient leurs plantations d'ignames, de patates, de taro et de bananes, qui, avec les fruits de l'arbre à pain, les noix de doco et le poisson, forment leur nourriture. La grande profondeux de l'eau autour de l'He rend le poisson rare. Buohert se plaint beaucoup de cutte diète forcée; car, à l'exception d'un peu de peisson qu'il a mangé de temps en temps, il a été onze années sans goûter de nourriture animale. Un baleinier anglois, qui toucha dans co lieu un an avant le Saint-Patrick. le régala deux ou trois fois avec du pore, qui, après un lengieune, kui procura un plaisir extrême.

L'ile est gouvernée par un chef ayant sous ses ordres plusieurs petits chefs qui font l'office de magistrats : ils vivent paisiblement; ils n'ont jamais de guerre entre eux ni avec leurs voisies, ce qui peut être attribué à leur diète pythagoricienne; mais cela ne les empêche pas d'avoir une propension pour le vol; et, quoique la punition soit très-sévère pour celui qui est pris en flagrant délit, les gens de la basse classe s'entrevolent les fruits de leurs jardins et de leurs plantations: si le voleur est arrêté, il est conduit devant un chef, et, sur la conviction du fait, son terrain et sa propriété sont saisis au profit de celui qui a été, volé.

La pluralité des femmes est permise. La cérémonie du mariage est curieuse. Quand un homme veut se mariem il consulte d'abard poliment l'objet de ses affections; et si elle agrée ses offres et que les parens y donnent leux consentement, il envoie trois ou quatre hommes de ses amis pour l'enlever, comme si c'étoit de force. Il adresse ensuite, en présent, aux parens de la fiancée, des nattes et des provisions, et les invite chez lui à une fête qui dure ordinairement deux jours.

Ils sont très-susceptibles sur la fidélité des femmes marière; une femme surprise en adultère est mise à mort avec son amant par le mari ou par ses amis. Les femmes non mariées sont libres dans leuz conduite, les veuxes ne peuvent se marier.

A la naissance d'un enfant, les amis du père et de le mère s'assemblent et apportent des présens à la nouvelle accouchée. On laisse la vin à tous les enfans du sent fillainin.

A la mort d'un naturel, ses amis viennent chez lui, l'enveloppent soigneusement et avec heaucoup de cérémente dans une natte neuve, et le placent dens un préparé près de sa demeure.

Un fait ourisux, dont se rendent compte difficilement

ceux qui ne croient pas à l'apparition des revenans, c'est que cette croyance est universelle parmi les insulaires de la mer du sud; et il n'est pas présumable que ces idées leur soient venues de l'ancien monde.

A Tucopia, il existe un grand bâtiment appelé, dans le langage des habitans, la maison des esprits. On suppose qu'ils y résident; et, à l'approche d'un coup de vent ou d'un orage, circonstances qui alarment extrêmement les insulaires, ils accourent à cette maison et y demeurent aussi long-temps que dure l'orage, faisant des offrandes de racines de kava, de noix de coco et autres mets.

Ils s'imaginent que l'orage est causé par le président des esprits, qui, quand quelque chose lui déplait, monte sur la partie la plus élevée de l'île, et manifeste sa colère en faisant naître une tempête, et ils croient que, quand il est apaisé par les offrandes, il retourne à la salle des esprits.

Leur mode d'apprêter les alimens est le même que chez toutes les nations barbares.

Ils font un trou circulaire d'environ trois pieds de diamètre et d'un pied de profondeur, ils y mettent du bois; et quand ce bois est suffisamment brûlé, ils y jettent un certain nombre de petites pierres noires, du poids d'environ un quart de livre : celles-ci rougissent bientôt, et, à mesure que le bois se consume, elles tombent dans l'excavation, qu'elles finissent par remplir; on les recouvre alors promptement de feuilles vertes ou d'herbes men susceptibles de s'embraser, et sur lesquelles on place des ignames, des fruits de l'arbre à pain, des patates, ou tout autre chose qui doit subir une cuisson : par-dessus, on met quelques feuilles, puis une couche de la terre sortie du trou, que l'on étale et que l'on tasse bien de manière

à renfermer les alimens et à empêcher la chaleur de s'évaporer. Une heure après, la terre est enlevée, et les mets
sont retirés parfaitement cuits et d'une propreté remarquable. Les habitans de chaque maison se construisent,
chaque soir, un four semblable, et au soleil couchant ils
font un très-bon repas. Les restes, quand il y en a, sont
réservés pour le déjeûner du lendemain; quand il n'y en
a pas, ils font un léger déjeûner avec des noix de coco et
quelques bananes.

Les Tucopiens sont d'une couleur cuivré-clair, ils font usage de noix de betel et de chunan. Ils ressemblent, pour la stature et la couleur, aux habitans de Tongatabou, ainsi que ceux d'Anuto (file Cherry de la Pandore). Ils sont très-propres sur leurs personnes, et se baignent, plusieurs fois par jour, dans de petits ruisseaux d'eau fraiche, qui sont nombreux. Il y a un lac d'eau douce très-profond, dans la partie méridionale de l'île, sur lequel on trouve bon nombre d'oiseaux sauvages.

Les Tucopiens n'ont que de très-petites pirogues, qui ne peuvent contenir que six personnes; ils bornent leurs voyages à l'île d'Unuto, située à environ soixante milles au vent, et aux îles Malicolo, à la même distance sous le vent.

Les vents du N. O. règnent à Tucopia pendant les mois de décembre, janvier, février et mars; ils sont accompagnés de fortes pluies et d'orages: Le capitaine Dillon présume que c'est la mousson du N. O. qui règne alors dans les mers de Banda; ces vents soufflent parfois avec beaucoup de violence.

## Sejour des Espagnols à Taïti en 1774.

Lors de la dernière relache du capitaine Cook à Taïti. I apprit que deux vaisseaux y avoient abordé en 1774. Les naturels lui dirent que ces vaisseaux étoient venus de Rima, que quatre de leurs hommes, dont un se nommoit Matimu, avoient été laissés dans l'île, mais que les mêmes hatimens les avoient repris à leur bord dans une seconde relache, pendant laquelle le commandant de cette expédition, que les habitans nommoient Oride, mourut et fut enterré dans l'île. Les détails que le cap. Cook put recueillir de la bouche des naturels et la découverte d'une croix de bais sur lequelle an avoit gravé les mots suivans : Chritus vineit, et Caralus imperat 1774, le portèrent à conclure que ces hâtimens appartencient à la marine espagaole et étaient sortis du port de Lima. Toutefois, malgré estte conjecture, le voyage des Espagnols demeura caché. Le silence étoit alors un des grands moyens de la politique du cabinet de Madrid.

Aujourd'hui, cette expédition et les motifs qui l'avoient fait entreprendre, ne sont plus un mystère. L'éditeur de la gazette du gouvernement de Calcutta en donne la relation abrégée d'après un journal, qu'il dit avoir sous les yeur; jeurnal rédigé par un Espagnol de Lima, nemmé Manuel Rodriguez, et qui contient plusieurs particularités qui ne permettent pas de douter qu'il ne s'agisse du voyage dont parle le cap. Cook. Il paroît que l'espagnol en question, la Matima des Taïtiens, ayant acquis quelques connoissance de leur langue, avait été désigné pour accompagner une mission partie de Callao et destinée pour les îles de la Société. Le but de cette mission étoit la conversion des naturels, à l'aide de quelques-uns d'entre eux, qui avoient été baptisés à Lima. Deux moines étoient au

nombre des missionhaites qui misent à la voile de Callao. le 20 septembre 1774, sur la frégate l'Aquila et le shouner le Jupiter; ils débarquèrent à Taïti le 15 novembre suivant. Ils batirent une maison à Odjetotira (Oheitepeha) et la croix trouvée par Cook étoit placée dévant eet édifice. Le commandant de la frégate, qui mourut pendant la seconde relache, s'appeloit don Domingo Bonechia, nom qui n'a guere de rapport avec celui d'Oride. Les vaisseaux quitterent l'île le 28 janvier, laissant les deux moines, Padres Geronimo et Narcisso, Rodriguez et un domestique. Les missionnaires firent peu d'efforts pour convertir les naturels, et n'obtinrent aucun succès. Rodriguez prétend qu'ils manquoient d'humanité et de douceur; qu'ils avoient pris du chagrin et de l'humeur de leur position, et qu'il en éprouvoit souvent les fâcheux effets, ce qui réduisit à rien ses fonctions d'interpréte. Pour se désennuyer, il passoit la plus grande partie de son temps avec les naturels, et parcourroit l'ile en tous sens; il n'avoit alors que vingt ans, et sa jeunesse, sa vivacité, sa gaieté et la connoissance qu'il avoit de la langue paroissent l'avoir rendu cher aux habitans. On voit, dans le récit fait au capitaine Cook, que son nom étoit très-populaire. Son journal prouve qu'il ne possedoit aucunes connoissances scientiflaues, et qu'il n'étoit qu'un observateur très-superficiel.

Aŭ retour des vaisseaux, les missionnaires demanderent à quitter l'île. Rodriguez se rembarqua avec eux et revint

au Callao le 18 février 1976.

Son journal n'a pas été imprime, il est resté entre les mains de la famille. Le cap. Dillon, étant à Valparaiso, en obtint une copie de sa veuve; c'est cette copie qui paroît avoir servi au rédacteur de la Gazette de Calcutta auquel nous empruntons cet article.

## . Topographic medicale d'Aracan.

L'atmosphère qui environne la ville d'Aracan réunit toutes les conditions propres au développement des flèvres endémiques. Aracan est à cinquante milles de la mer, sur les bords d'une rivière considérable qui coupe la ville sur plusieurs points. Le flot y monte de huit pieds, et s'y élève beaucoup plus haut dans les grandes marées. La rivière, ordinairement au niveau de ses rivages; let déborde alors et se répand au loin. Toute la contrée environnante est basse, marécageuse, couverte de mauvaises herbes, de jungles et de fourrés épais. Cà et là on voit s'élever quelques plateaux qui offrent les parties cultivées de la plaine. Le sol est généralement argileux; mais, dans le voisinage des montagnes et sur les bords des différens canaux, la terre est noire, grasse, chargée de principes nutritifs et d'une admirable fertilité. Aracan est entourée de trois chaînes de collines rarement interrompues, parmi lesquelles des lacs en assez grand nombre communiquent entre cux par une infinité de petits canaux liés également à la rivière principale, et se ressentant, comme elle, du mouvement de la marée. A un quart de mille de l'angle nord-est du fort d'Aracan commence un lac considérable qui se prolonge irrégulièrement jusqu'au pied des montagnes: sa profondeur movenne est de huit pieds. Il n'est point encaissé, et semble, dans toutes ses parties, au niveau de la plaine. On peut dire qu'il pleut toute l'année dans cette ancienne partie de l'empire birman. Les ondées sont fréquentes en février, mars et avril : les pluies périodiques se succèdent de juin à novembre, et les ondées recommencent de novembre à la sin de décembre. M. Stevenson évalue à 196 pouces anglois l'eau tombée du 1et juin au 31 octobre dernier. Pendant ce temps, une grande partie du pays est sous l'eau : cependant il n'y a point d'inondation générale comme dans le Bengale.

De quelque coté que souffie le vent, il passe sur un sol humide et sur des végétaux en putréfaction. Les chaleurs n'y sont pas aussi grandes que dans l'Inde; le thermomètre, en octobre, ne monte guère au-dessus de 95° 5′ Fahrenheit, et ne descend pas en novembre au-dessous de 71° 8′.

On peut comparer Aracan à la côte de Guinée, sous le rapport de la nature du terrain, de l'humidité du sol, de la prompte décomposition des matières végétales, des miasmes délétères, de l'état habituel de l'air et des eaux, du caractère de leurs maladies, et de leurs fièvres pernicieuses : la mortalité, parmi les troupes et les Européens, n'est pas moins, grande dans l'une que dans l'autre contrée. Produite par les mêmes causes, elle atteint la même proportion : on a cru que la nourriture y contribuoit; M. Stevenson a prouvé que c'est au climat seul qu'il faut attribuer les terribles ravages des sièvres endémiques, dont l'homme des terres élevées n'est pas plus à l'abri que l'habitant des plaines. Il est remarquable que, dans les épidémies, les indigenes sont aussi bien atteints que l'Européen. Dans la dernière, sur 5,795 naturels malades, 778 succomberent; et, aur 1,274 Européens entrés à l'hôpital, il en périt 260.

#### État actuel de Penang.

D'après les dernières lettres reçues de Penang (tle du prince de Galles), il paroît que les joncs, les bambous et les rotins s'y multiplient tellement, qu'aux portes même de George Town, la circulation de l'air est devenue diffi-

cile: des missures fétides et dangereux sortis de ces fourrés épais sont le fâcheux résultat de la négligence apportée à éclaireir le sol; le gouverneur a bien le pouvoir de faire cesser cet état de choses, mais il faudioit qu'un acte de la législature l'autorisat à faire abattire, sur les terres des la législature l'autorisat à faire abattire, sur les terres des babitans, tout ce qui nuit à la salubrité du pays ; ce seroit le seul moyen de triompher des obstacles. Malaca et Singapore ont été réunies au gouvernement de l'enang ; mais cet accroissement d'autorité n'a point accru la prose périté commerciale de cette île, elle décroit depuis quelque temps. C'est probablement cette circonstance qui a déterminé le gouvernement à l'affranchir des droits qu'on payoit encore à l'entrée et à la sortie. Penang, comme Singapore, a été déclaré port france.

## Mouvement de la population de la Sardaigne.

D'après un relevé de quelques pièces extraites des archives des autorités civiles de l'île, la population de la Sardaigne a éprouvé, depuis un demi-siècle, deux meuvemens opposés que le savant voyageur, M. de la Marmora, rapporte aux circonstances politiques. Le prenmier, qui date de la mort du roi, Charles Emmanuel, en, 1775, et finit en 1816, a été rétrograde. On trouve, en 1775, une population de 426,375 habitans, en 1802, de 387,832, et, el 1816, de 351,867. Le second mouvement qui s'est opéré depuis cette époque, et depuis que de nouvelles communications se sont ouvertes au-dehors, a été progressif: la population s'est élevée, en 1817, à 366,914 habitans; en 1829, à 396,017; en 1823, à 400,545, et, en 1824, à 412,35p, Un autre tableau, medigé, en 1824, par M. Cibrario, et tirá des dénombremons faits par les autorités civiles et ecclésiastiques

porte la population sarde à 490,087 habitam. Enfin, d'après un troisième tableau dressé, en 1822, au burnau du Monte di Riscatto, la population, à cette époque, s'élevoit à 480,188 ames. Quant aux différentes classes d'habitans, M. de la Marmora compte 1,600 familles nobles (6,200 ames); 16,500 familles de bergers (85,000 ames); 1,757 ecclésiastiques, 1,125 moines, et 65,000 citadins, bourgeois, artisans, hommes de loi, négocians, marchands, etc., etbl. Les homicides, si fréquens pendant les trente dernières années du dix-huitième siècle et les dix premières du dix-neuvième, paroissent l'une des plus fortes causes du décroissement extraordinaire de la population pendant ces quarante années.

### Liste des naissances et décès à Londres.

Il a été baptisé, à Londres, depuis le 12 décembre 1825 jusqu'au 12 décembre 1826, 11,178 garçons et 11,066 filles; en tout, 22,244. Le nombre de décès, dans la même période, étoit de 20,758 individus, dont 10,454 du sexe masculin et 10,304 du sexe féminin: on y comptoit 5,932 individus au-dessous de deux ans, 1,982 entre deux et cinq ans, 768 entre cinq et dix ans, 808 entre dix et vingt ans, 1,472 entre vingt et trente ans, 724 entre trente et quarante ans, 1,994 entre quarante et cinquante, 1,926 entre cinquante et soixante, 654 entre quatre-vingts et quatre-vingt-dix, 90 entre quatre-vingt-dix et cent ans, un de cent, trois de cent trois ans, trois de cent cinq.

Exportation des étoffes de laine fabriquées en Angleterre.

La valeur officielle étoit, en 1825, de 5,925,374 liv.

sterl.; la valeur déclarée, de 6,173,775 liv. sterl. : en 1815, elle étoit de 9,338,142 liv. sterl. L'importation de laines étrangères dans la Grande - Bretague étoit, en 1825, de 43,700,553 livres; en 1876, elle n'étoit que de 7,517,487 livres.

#### III.

## REVUE GÉNÉRALE.

Abrégé de Géographie moderne, ou Description historique politique, civile et naturelle des empires, royaumes, etc, par J. Pinkerton, C.-A. Walckenaer et J.-B. Eyriès; précédé d'une introduction à la géographie mathématique et à la géographie physique, par S.-F. Lacroix; suivi d'un précis de géographie ancienne, par J.-D. Barbié du Bocage; nouvelle édition, conforme à la division politique de l'Europe en 1827. — Paris, Dentu, imprimeur-libraire, 1827; 2 vol. in-8°.

La réputation de Pinkerton est faite depuis long-temps; tout a été dit pour ou contre sa méthode. Quelle que soit l'opinion à cet égard, tous les hommes instruits reconnoissent que l'original anglois est bien inférieur aux éditions françoises améliorées par les géographes distingués qui ont bien voulu se charger de ce travail. Sorti de leurs mains, l'abrégé que nous annonçons nous paroit offrir un des meilleurs systèmes élémentaires existans; il est en grande partie au niveau de la science. Nous avons assez parceuru la nouvelle édition qui vient de paroître, pour pou-

voir affirmer que les descriptions de l'Europe et dé l'Amérique ne laissent presque rien à désirer. Ce travail est une nouvelle preuve de l'exactitude et des connoissances de M. Euriès; il l'a rédigé en partie sur ses propres notes, et en partie sur celles que son savant et célèbre collaborateur lui a remises. Nous regrettons que notre position nous empêche de lui donner les éloges qu'il mérité : toutefois, nous avens vu avec peine, et les éditeurs ont sans doute plus d'une fois partagé nos regrets, que des considérations qui, cortes, ne leur appartiennent pas, aient mis obstacle à une révision générale ; sans ce facheux contre temps, ce ne seroit pas M. Walckenaer, auquel la géo--graphie de l'Afrique a tant d'obligations, qui auroit laissé de côté les découvertes de Lyon, de Denham, de Clapperton, de Laing, etc., etc., et les résultats des voyages de Bowdich, et de MM: Caillaud et Pacho; et s'il eût été libre de soumettre tout l'ouvrage à son examen, M. Ey--ries, que nous consulterions sur l'Asie, auroit mieux traité la Boukharie, le Tibet oriental et occidental, la Mongo-·lie, les parties orientales de l'Inde et le littoral de la presqu'île de Malaca, sans parier de l'Australie et de la Polynésie orientale qui laissent également à désirer. Au surplus, ces remarques n'ont d'autre but que de justifier ces deux géographes, des lacunes qu'on auroit pu leur imputer, et auxquelles, nous le répétons, ils sont complétement étrangers.

## Observateur autrichien, nº 136.

Nous sommes invités à insérer l'article suivant dans les Annales des Voyages, et nous l'imprimons tel qu'il neus a été remis.

Le Morning Chronicle du 11 avril régale ses lecteurs

de nouvelles statistiques et littéraires : « Il y a , : dit-il , à speine une nation en Europe qui ne possède sa Magna »Charta; celle des Hongrois est, très-estimée; et, ce qui sest extraordinaire, celle des Turcs est la meilleure de stoutes; une édition de la Charte turque, par M. Hansamer, vient de paroitre à Vienne; elle sonfirme entière->ment ce jugement (1). Le Merning Chroniele parle probahlement ici du premier volume de l'Histoire de l'Empire ottoman qui a para an mois d'avril : si toutefois cette annonce no se rapporte pas à l'ouvrage de M. Hammer, sur la forme de gouvernement et l'économie pulitique de l'Empire ottoman publié il y a douse ans, et dans lequel le Morning Chronicle a crustrouver antérieurement l'impertante nouvelle, que le parallèle entre la constitution turque et la constitution angloise étoit tout-à-fait à l'avantage de la première; il est probablement mutile de remarques, pour la plus grande partie de lenteurs allemands, que, dans l'ouvrage sur la forme de gouvernement et l'économis politique et dans le premier volume de l'Histoire de l'Empire ottoman, il n'est nulls part question de la constitution ancloise, ni, mêmo de l'Angleterni : mais pou de lecteurs sauront, que cette fiction du Mousing Chronicle est un pendant à la plaisanterie de M. Grassi (officier de la Légion-d'Honneur), legnel a publié, il y a deux ans, sous le titre de Charte turque, un livre qui n'est que fiction non plus, et où il appuie uniquement ses affirmations sur une prétendue excellente Histoire de l'Empire ottoman, par l'Abbate Sillostri, ouvrage qu'il dit avoir paru à Venise, imprimé en langues grecque et italienne, dans la première mostié du siècle passé: Personse, ni à Venise ni ailleure, ne suit un mot de cette prétenduchis-

<sup>(1)</sup> An edition of the Turkish Magna Charta has lately been published at Vicaua by Mr Von Hammer, the celebrated Grientalist:

teire qui, dans les notes de cet envage (la Charte turque) est citée comme de l'imprimerie grecque et du bibliothée caire de la bibliothèque Saint-Marc, M. Abbate Bettin; elle est également incomme au premier bibliographe de l'Allemagne, le bibliothécaire reyal à Dresde, M. Bhered incomme aux sociétés aslatiques de Londres et de Parieu et à tous les autres orientalistes et historiens. La Charte turque de Grassi, avec l'histoire inventée de Abbate Sillout thi est donc un digne pendant à l'invention du Morning Chronisle de la Magna Charta turque, nouvellement publicé à Vienne.

#### IV.

#### NOUVELLES.

Extrait du rapport de M. le baron de Humboldt sur le nogage entrepris pour l'histoire naturelle par MM. Ehrenberg et Homprish en Egypte; à Donn golts, en Syria, en Arabia, et le teng de to pente orientale du haut pays de l'Abyssinie dans les années 1820 à 1825.

...M. le docteur Ehrenberg, se propose de publier les matériaux réunis par feu M. Hemprich, son compagnon de voyage, et par lui-même. L'ouvrage sera intitulé: Voyage de deux naturalistes dans le nord de l'Afrique et dans l'ouest de l'Asie.

La première partie sera composée de deux volumes, et contiendra une carte de la mer Ronge; de profil de toute la côte orientale de cette mer et une partie de la côte occidentale; un catalogue des îles de la côte de l'est et d'une partie de celle de l'ouest; une vue du mont Sinai; une carte relative à l'avant-dernière expédition des troupes du pacha d'Egypte, dans l'Hedjaz, levée à la boussele par un Arabe; la route de Berouth à Balbeck, par la montague neigeuse de Sasin, dans le Liban; et le retour à la côte, près de Tripoli, par un autre pic également neigeux, nommé Makiseel; un catalogue, en caractères arabes et latins, de six cent dix-neuf lieux de la partie N. E. du Liban; une série de sept leent soixantetreize observations thermometriques faites, la plupart, entre les tropiques; des vocabulaires relatifs à divers dialectes de la langue drabe; à la langue des Berbers, à la langue Massana, à la langue Amhara, à la langue Tigré, à la langue Saho, à la langue Jænké inconnue jusqu'à présent, que parle une tribu nègre du Haut-Sennaar; divers portraits et costumes des figures d'ustensiles et de plantes nouvelles, etc. etc.

La seconde partie, devant être accompagnée de planches représentant beaucoup d'objets d'histoire naturelle, ne pourra être publiée que lorsque l'auteur aura obtenu les secours pécuniaires dont il a besoin pour exécuter cette entreprise.

FIN DU TOME IV DE LA 2º SÉRIE

# TABLE DES MATIÈRES

#### CONTENUES

## DANS CE VOLUME.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | after- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Extrait, du voyage de M. AW. Kephalides en Sicile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠.     |
| (suite et fin). 5-145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -289   |
| La Libye et ses habitans, par le général Minutoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . ·•   |
| 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -21K   |
| Commerce des Boughis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197    |
| Presqu'île de Malaie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220    |
| Notice sur quelques lieux du Tibet occidental et du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Turkestan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 229    |
| Khoraçan envahi par les Ouzbeks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 237    |
| Description de Samarkad, par un auteur arabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 239    |
| État actuel de Babylone, comparé à son état ancien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| par M. Edouard Frederick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 336    |
| Description des îles Harvey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 363    |
| Lettres sur l'Inde, par le révérendissime R. Heber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| . évêque de Calcutta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 373    |
| BULLETIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| <b>1</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ANALYSES CRITIQUES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • •  |
| Récit d'un séjour de vingt ans dans l'Amérique mé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT | 97,    |

|                                                 | -               |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Voyage au Chili et dans les provinces de la Pi  | Pages:<br>ata . |
| par John Miers.                                 |                 |
| Ebauches ou Notes informes prises pendant       | 97<br>plu-      |
| sieurs courses rapides à travers les Pampi      |                 |
| parmi les Andes, par le cap. FB. Head.          | Ibid.           |
| Relation d'un voyage dans la Marmarique, la C   |                 |
| naïque et les casis d'Audjelah et de Maradéh,   |                 |
| M. JR. Pacho.                                   | 241-385         |
| Nouvelles recherches sur le cours du Bourampo   |                 |
| Voyage de l'Inde en Angleterre par Bassora,     | Rag_            |
| dad, les ruines de Babylone, le Curdistan,      | . les           |
| rives occidentales de la mer Gaspienne et A     |                 |
| can, exécuté en 1824 par le cap. George Kepp    |                 |
| Voyage en Mesopotamie par Alep, Orfah (l'Ur     | files .         |
| Châldéens), les plaines des Turcomans, etc.     | . et            |
| les bords du Tigre depuis Mosul jusqu'à 1       | thes            |
| dad, etc., par JS. Buckingham.                  | Tota.           |
| 11.                                             | ,               |
|                                                 |                 |
| mélanges historiques et géograph                | IQUES.          |
| Avril.                                          |                 |
| La ville et la vallée d'Oaxaga.                 | 150             |
| Temple consacré au feu, prés de Bakou.          | 123             |
| Troubles en Chine.                              | 124             |
| Division du Chili.                              | 126             |
| Population des États-Unis.                      | Ibid.           |
| Congrégations religieuses en France.            | 127             |
| Population de la Colombie.                      | Ibid.           |
| Finances des États-Unis, comparées à celles d'A | n-              |
| gleterre et de France.                          | Ibid.           |
| Le canon de Bidjapour.                          | 198             |
| Culture de la vigne dans la Russie méridionale. | Rid.            |

|                                        | Pages             |
|----------------------------------------|-------------------|
| Main                                   |                   |
| Érciens monumens de Cuttack ou O       | rissa. 271        |
| Manuscrits obtenus dans le Népal.      | 274               |
| Marché aux femmes dans l'Inde.         | 277               |
| Culture des végétaux étrangers à Cey   | lan. 279          |
| Idolatrie et préjugés superstitieux de | s Hindous. 280    |
| Sogree minérale de Sonah (Hindous      | tan). 282         |
| Pagahm-wicou, dans l'empire birma      | an. 283           |
| Revenus et dépenses de la Colombie     | en 1826. Ibid.    |
| Jain.                                  |                   |
| Renseignemens sur les mœurs des Tu     | copiens. 411      |
| Sejour des Espagnols à Taïti en 1774.  | 418               |
| Topographie médicale d'Aracan.         | 420               |
| État actuel de Penang.                 | 421               |
| Mouvement de la population de la Sa    | ardaigne. 492     |
| Liste des naissances et décès à Londr  | es. 423           |
| Exportation des étoffes de laine fab-  | riquées en An-    |
| gleterre.                              | Ibid,             |
| III.                                   |                   |
| · REVUE GÉNÉRAI                        | LE.               |
| Anril                                  |                   |
| Voyage pittoresque dans quelques pr    | nvinces de l'em - |
| pire ottoman, par HE. Raczynsl         |                   |
| Voyages et Aventures dans l'Afrique    |                   |
| par J. Thompson.                       | 133               |
| Almanach du compières de Rrant         |                   |
| pales villes du monde, rédigé par      |                   |
| Tableau comparatif des hauteurs        |                   |
| montagnes, etc.                        | Ibid.             |
|                                        | ,                 |
|                                        |                   |

|                                                      | ages. |
|------------------------------------------------------|-------|
| Juin.                                                |       |
| Ahrégé de Géographie moderne, ou Description his-    | **    |
| torique, politique, civile et naturelle des empires, | • • • |
| royaumes, etc., par J. Pinkerton, CA. Walcke-        | . ·.  |
| naer et JB. Eyriès.                                  | 424   |
| Observateur autrichien.                              | 427.  |
| iv.                                                  | •     |
| NOUVELLES.                                           |       |
| Avril.                                               |       |
| Nouvelles recherches sur la mort de La Pérouse.      | 135   |
| Départ du docteur Lyall pour Madagascar.             | 140   |
| Découverte d'un rocher.                              | 441   |
| Iles nouvelles.                                      | 142   |
| Expédition scientifique dans la Nouvelle-Galles mé-  | • -   |
| ridionale.                                           | 143   |
| Mission du capitaine Burney à Siam.                  | bid:  |
| Comté de Saint-Vincent.                              | lbid. |
| Anciens Mss. égyptiens et mexicains.                 | 144   |
| Navigation autour du globe.                          | Ibid: |
| Mai.                                                 | •     |
| Expédition de l'Astrolabe sous les ordres de M. le   | •     |
| capitaine d'Urville.                                 | 284   |
| Juin.                                                |       |
| Extrait du rapport de M. le baron de Humboldt, etc.  | 427   |

PIN DE LA TABLE DU TOME IV DE LA 2º SÉRIE.

. . 

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | • |  |
|----------|---|--|
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          | • |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
| ·        |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
| form 410 |   |  |

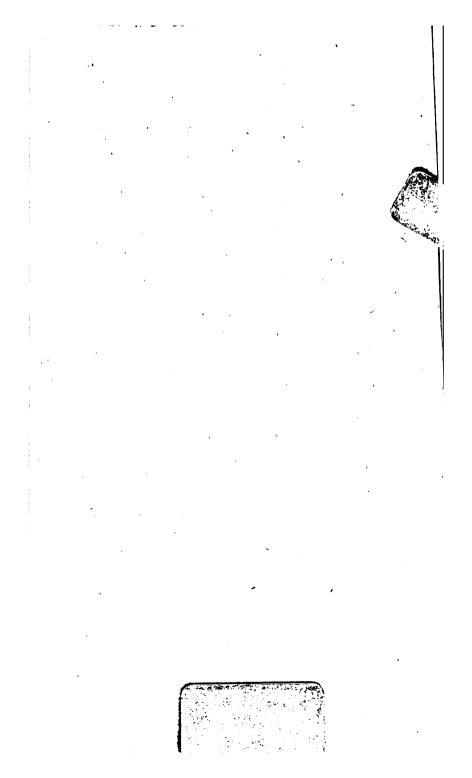